





## VOYAGE ENITALIE,

CONTENANT l'Histoire & les Anecdotes les plus singulieres de l'Italie, & sa description; les Usages, le Gouvernement, le Commerce, la Littérature, les Arts, l'Histoire Naturelle, & les Antiquités; avec des jugemens sur les Ouvrages de Peinture, Sculpture & Architecture, & les Plans de toutes les grandes villes d'Italie.

PAR M. DE LA LANDE.

Seconde Edition corrigée & augmentée.

### TOME NEUVIEME.



### A PARIS,

Chez la Veuve DESAINT, Libraire, rue du Foin.

M. DCC. LXXXVI.

Avec Approbation, & Privilege du Roil

.... Mi gioverà narrar' altrui Le novità vedute, e dir', io fui. Gier. Liber. XV, 38.



# VOYAGE

ENITALIE,

FAIT DANS LES ANNÉES 1765 & 1766.

### CHAPITRE I.

Description de Padoue.

LA CATHÉDRALE fut d'abord fondée par l'empereur Frédéric II, vers l'an 1222. L'évêque & les chanoines font les plus riches de l'état de Venise; les chanoines ont depuis 660 liv. jusqu'à 8200 liv. de rente, sans comprer les revenus de la facristie : aussi dit-on, que l'évêque de Padoue est un petit Tome IX.

2 VOYAGE EN ITALIE. pape, & que ses chanoines sont les cardinaux de la Lombardie. V. Salmon, T. XIX.

Le pape Clément XIII, qui avoit été évêque de Padoue, a décoré les chanoines d'une croix; on y voit d'un côté l'assomption de la Vierge, & de l'autre le bienheureux Grégoire Barbarigo; & ils ont tous le titre de protonotaires apostoliques, extrà muros.

Parmi les six papes Vénitiens qu'il y a eu dans l'église, trois ont été tirés de ce chapitre; Eugene IV, en 1432; Paul II, en 1464; Alexandre VIII, en 1689; il faut y ajouter Clément XIII, élû en 1758, & qui avoit été 15 ans évêque de Padoue.

On est persuadé que S. Prosdocimo, disciple de S. Pierre, fût le premier évêque de cette ville, l'an 46 de J. C., & on le regarde comme le premier protecteur de la ville, quoiqu'elle en ait encore trois autres.

Le bâtiment actuel de la cathédrale fut commencé l'an 1123, aux dépens du chapitre, par un architecte, nommé Macilo, comme on le voit par une inscription qui est sur le chapiteau d'une des colonnes de l'église; elle fut réta-

blie, achevée & embellie en 1400, par Etienne de Carrare, évêque de Padoue. Elle menaçoit ruine encore en 1524, on y fit des reconstructions considérables sur les dessins de Jacques Sanfovin; on les a continuées par parties aux dépens des évêques, du chapitre & des quêtes publiques, jusqu'à l'année 1754 que l'église a été finie; elle a éte consacrée par le cardinal Rezzonico, en 1756; la coupole a été faite d'après les desfins de Jean Gloria, elle est établie sur quatre grands arcs très-solides, dont la poussée est dans la direction des gros murs, liés dans les angles par quatre autres arcs plus petits, qui rendent les premiers encore plus solides: cette méthode est très - propre à assurer la plus vaste coupole; on en doit l'idée à Bernard Squarcina, architecte ou Proto de cette cathédrale, qui est mort il n'y a pas long-temps.

Cette église est grande, décorée de pilastres composites; mais ils sont lourds

& d'assez mauvais goût.

Dans la branche droite de la croifée de l'église, est une Vierge du célébre Giotto, le restaurateur de la peinture en Europe, mort en 1336. Pétrar-

A ij

4 VOYAGEEN ITALIE, que étoit possesser de ce tableau, dans le temps qu'il étoit chanoine de cette cathédrale; & par son testament il le laissa en 1374, à François de Carrara, comme un ches-d'œuvre de l'art; les dévotes regardent aussi cette image comme miraculeuse.

Dans la sacristie est une collection de tableaux, où l'on voit entr'autres une Vierge du Titien, beau tableau trèsbien empâté & vigoureusement colorié: un S. Jérôme & un S. François, de Jacques Palma le jeune, & le portrait de Pétrarque parmi ceux de plusieurs autres chanoines.

La bibliotheque du chapitre contient beaucoup de manuscrits & d'éditions rares: elle sut donnée par Jacques Zeno, & Pierre Foscari, évêques de Padoue (V. Tomasini, Biblioth. Patav.) Pétrarque même avoit laissé une partie de se livres à la cathédrale.

On voit aussi dans cette église les tombeaux de plusieurs hommes célebres, tels que Marc-Antoine Pellegrini, jurisconsulte: Jacques Dondi, surnommé Orologio, parce qu'il sut l'auteur d'une des premieres horloges qu'on ait faites avec des roues dentées: & Charles Pa-

CHAP. I. Padoue. tin, celebre médecin de Paris, qui étoit allé professer dans l'université de Padone.

Le baptistere est dédié à S. Jean-Baptiste; il est séparé de l'église, suivant l'ancien usage, que l'on remarque encore à Rome, à Florence, à Parme, à Novare, &c. on y baptisoit tous les enfans par immersion, le samedi de Pâques & de la Pentecôte, à l'exception de ceux qui étoient en danger de mort, & que les curés baptisoient en particulier.

En fortant de la cathédrale, on trouve le mont de piété, qui est d'une belle

architecture.

IL SANTO, église de S. Antoine, s. Antoine. c'est la seconde par son rang, mais la premiere par sa célébrité, à cause de S. Antoine de Padoue, qu'on appelle le Saint par excellence; & qui fut le Taumaturge (a) de son siecle; il naquit à Lisbonne l'an 1195, il entra dans l'ordre de S. François, qui commençoit à se rendre célebre; il prêcha en Italie avec tant de succès, il fit tant de converfions, on lui attribua tant de miracles,

<sup>(</sup>a) Qui fait des miracles.

6 VOYAGE EN ITALIE, qu'étant mort en 1231, à l'âge de 36 ans, il sur canonisé l'année suivante.

L'église qui lui est consacrée, est un des lieux de dévotion les plus célebres de l'Italie; elle sut commencée en 1255 aux dépens de la ville, par Nicolas de Pise, architecte & sculpteur de répu-

tation, & terminée en 1307.

Avant que d'y entrer, on voit sur la place une statue équestre de bronze, qui représente Erasme de Narni, surnommé Gattamelata, général des troupes de Venise; cet ouvrage est du Donatello, célèbre sculpteur Florentin, & Vasari en parle avec beaucoup d'éloges. On ne peut rien voir, dit-il, de plus animé, de plus sier, de plus noble, & l'on sut étonné de cet ouvrage lorsqu'il parut: il y a véritablement du mérite dans cette figure, le cheval a assez d'action, & l'on y trouve des choses vraies, dans les ensembles, mais peu d'élégance & peu de sinesses dans le détail.

L'église de S. Antoine est d'un vieux gothique, à peu près comme l'église de S. Marc à Venise; on y voit six dômes dont deux composent sa nes. Dans la chapelle du S. Sacrement, il y a des bas-

reliefs en bronze du Donatello; au milieu, J. C. mort qui est entre deux anges; à droite un enfant qui peu de jours après sa naissance, nomme & montre du doigt, par ordre du Saint, celui qui étoit véritablement son pere, sauvant par ce moyen l'honneur d'une mere qui étoit injustement accusée; à gauche, la mule qui se met à genoux devant la Sainte Hostie, que S. Antoine lui montre, pour convertir un hérétique. Il y a encore quatre autres anges de bronze à demi-relief, qui sont du Donatello. Le tabernacle est divisé en trois ordres d'architecture, avec des statues & ornemens de bronze, des colonnes de verd antique, &c. dans la maniere de Sansovin; on ignore l'auteur. Le grand autel au fond du chœur, est de Jérôme Campagna, habile sculpteur de Vérone, éleve de Sansovin, & de César Franco, architecte de Padoue.

Le martyre de sainte Agathe, par Tiepolo, est dans une chapelle derrière le chœur; c'est un très-beau tableau, au jugement même de M. Cochin, qui lui reproche cependant quelques petits défauts, dont les Italiens ne conviennent

8 VOYAGE EN ITALIE, point (Rosseti, pag. 43): Le mérite de ce peintre a été fort célebré dans un poème du P. Bettinelli, & dans l'essai sur la peinture du comte Algarotti: il semble, dit-il, qu'on voie sur le visage de la sainte, la douleur des souffrances, & la joie d'une félicité prochaine.

Chapelle de S. Antoine.

La chapelle du Saint est la partie principale de l'église: elle sut commencée en 1352; la saçade est toute en marbres sins, soutenue par quatre colonnes composites; de marbre de Carrare, & ornée de statues; dans l'intérieur on voit neuf bas-reliefs, qui représentent divers miracles de S. Antoine, dont les figures sont presque de grandeur naturelle.

Dans le premier cadre, on voit S. Antoine, qui voulant aller chercher la gloire du martyre, quitte l'habit des chanoines réguliers, pour prendre celui des Freres Mineurs à Coïmbre; ce basrelief est d'Antoine Minello de' Bardi, sculpteur de Padoue, dont les ouvrages ont un peu de sécheresse. Dans le second, on voit le Saint qui fait le signe de la croix pour rappeller à la vie une semme que son mari avoit jettée

l'auteur.

Le troisieme bas-relief est de Jérôme Campagna, Massei, (3. 192) & M. Cochin en parlent avec beaucoup d'éloges: il représente le Saint ressuscitant à Lisbonne un jeune homme pour délivrer son pere, injustement accusé de l'avoir massacré. Cet ouvrage est le seul des neuf dont nous parlons, auquel M. Cochin ait accordé de la correction & de la beauté.

Le quatrieme est du célebre Sansovin: on y voit S. Antoine resluscitant une jeune fille des environs de Padoue, qui s'étoit noyée dans un fossé. Il est parlé de cet ouvrage avec éloge dans la vie de Sansovin, écrite par Vasari, & dans les notes de monsignor Bottari.

Le cinquieme est de Danese Cataneo, un des meilleurs éleves de Sansovin : il représente le Saint qui ressuscite un enfant submergé par une tempête imprévue, dans le temps qu'il jouoit dans une barque avec d'autres enfans.

Le sixieme sut fait en 1525, par Tullio Lombardi; c'est S. Antoine qui montre dans la bourse d'un avare deja NOYAGE EN ITALIE, mort, fon coour encore palpitant.

Dans le septieme, qui est du même artiste, S. Antoine remet le pied d'un ensant qui se l'étoit coupé lui-même, pour se punir d'avoir donné un coup de

pied à sa mere.

Le huitieme, dont on ignore l'auteur, représente une histoire de l'hérétique Aleardino; il jetta un verre par la fenêtre, en disant qu'il reconnoîtroit Antoine pour un Saint, si ce verre ne se cassoit pas; on voit le verre entier rompre la pierre sur laquelle il est tombé, & l'hérétique se convertir.

Le neuvieme & dernier de ces basreliefs est d'Antonio Lombardi, c'est l'enfant nouveau né que nous avons déja

vu représenté par le Donatello.

Au milieu de cette chapelle est un très-bel autel de granite, qui renserme dans une châsse d'argent, le corps de S. Antoine; le tout est porté sur une table de verd antique. Trois sigures de bronze; qui représentent S. Antoine, S. Prosdocime, & S. Louis, évêque de Toulouse, ainsi que quatre anges de bronze qui soutiennent des chandeliers, sont de Tiziano Aspetti, sculpteur célebre de Padoue; les portes de bronze

qui forment le dessous de la châsse, & celles qui ferment les marches de l'autel, sont encore du même maître; cet ouvrage sut achevé en 1590: des deux côtés de l'autel s'élevent deux grouppes d'anges en marbre, qui portent des chandeliers d'argent d'un très - grand travail, & qui pesent 3134 onces de Padoue.

Le devant d'autel est d'argent, & dans les grandes sètes on en met un autre qui est enrichi de pierres précieuses.

Il y a une lampe d'or, & 24 lampes d'argent dans la chapelle; quatorze sous les arcades, & neuf en dehors de la chapelle, avec un très-grand lustre; les Ex-voto en or & en argent y sont accumulés de tous côtés avec la plus grande

profusion.

De l'église on monte dans le chœur par trois marches, au-dessus desquelles on voit une balustrade, fermée par deux portes de bronze, qui sont de Tiziano Aspetti, aussi-bien que les quatre statues placées aux angles de la balustrade, qui représentent la Foi, la Charité, la Tempérance, & la Force; sous les cantories ou tribunes de la musique, on voit à droite S. Marc & S. Luc; à

12 VOYAGE EN ITALIE, gauche, S. Matthieu & S. Jean, figures en bronze de Donatello; les douze autres bas-reliefs de bronze font de Vellano de Padoue, disciple de Donatello & de Riccio: Vasari parle de l'un & de l'autre avec éloge.

Musiciens cédebres.

La musique de cette église est composée de quarante personnes, dont seize pour la voix, & vingt-quatre pour les instrumens; le célebre Tartini en étoit encore en 1765; on citoit aussi Antonio Vandini de Bologne, fort estimé pour le violon; Matteo Bissioli de Bresse pour le haut-bois, Vallotti Piémontois, maître de chapelle, l'un des meilleurs de l'Italie; mais ils sont morts depuis mon voyage. Quatre grands bussets d'orgue, dorés aussi-bien que le baldaquin du grand autel, sont un coup-d'œil trèsmajessueux.

Le portrait de S. Antoine que l'on voit sur le mur du chœur à gauche, rensermé sous une glace, passe pour

avoir été fait d'après nature.

Au fond du chœur où l'on a bâti le nouvel autel d'ordre corinthien, orné de marbres, on voit cinq statues de bronze, du Donatello, faites en 1468, qui représentent la Vierge & les quatre protecteurs de Padoue; il y a aussi des statues de pierre, par Jérôme Campagna; dans le milieu est une grande niche où l'on voit un beau Crucifix de bronze du Donatello; dans la partie extérieure qui regarde la chapelle du sanctuaire, est un grand cadre de marbre, où ce célebre artiste a représenté notre Sauveur dans le tombeau; on admire les saintes semmes qui pleurent autour de lui.

Dans le milieu de l'église, sur le troisieme pilier à droite, est le monument du cardinal Bembo, célebre par plusieurs ouvrages, histoire de Venise, poésies italiennes, &c. Il étoit secrétaire du pape Léon X, & d'une illustre samille de Venise; on voit son portrait en marbre de Carrare, par Cateneo de Carrare, disciple de Sansovin; Cataneo étoit à la sois sculpteur & poète: on a de lui Gli amori di Marsisa.

Dans une niche de marbre jaune, on voit le buste d'Helene Cornaro Piscopia, noble Vénitienne, qui reçut à Padoue le titre de docteur en philosophie, & se rendit célebre par son savoir; elle est enterrée à Ste Justine;

14 VOYAGE EN ITALIE, Burnet l'a célébrée dans ses lettres sur l'Italie.

Dans la cinquieme chapelle à droite, qui est celle de S. Félix, sont des peintures à fresque de Giacopo Avanzi; elles sont encore assez bien conservées; on y trouve de très-bons caracteres de têtes & des vérités de nature; mais la manière en est seche.

A la cinquieme chapelle à gauche, derriere le chœur est la décollation de S. Jean-Baptiste, de Piazetta; il a beaucoup d'effet, mais le S. Jean n'a pas un beau caractere; la couleur du tableau est piquante, sans être vraie.

Dans le premier cloître du couvent est le tombeau de Gabriel Fallope, grand philosophe & médecin célebre, qui a donné son nom aux trompes de la matrice; il étoit prosesseur d'anatomie à

Padoue, & il y mourut.

Il y a beaucoup d'autres tombeaux remarquables sur lesquels on pourra voir le P. Polidore: Religiose memorie della Chiesa del Santo; Tomasini, Salomoni, & Rossetti descrizione delle pitture, &c. On y trouve sur-tout des tombeaux de médecins, cette profession ayant toujours été très-distinguée à Padoue.

CHAP. I. Padoue.

La bibliotheque du couvent mérite d'être vue : la voûte a été peinte par

Pellegrini.

SCUOLA DEL SANTO, est une confrérie ou un oratoire qui est à côté de l'église : on y voit seize fresques, dont trois, savoir, la quatrieme à droite, la fixieme & la septieme à gauche sont du Titien, & représentent des miracles de S. Antoine; elles firent la réputation de ce peintre, & déterminèrent le sénat de Venise à le charger des peintures de la falle du grand conseil, qui ont péri par un incendie : il y a de bonnes têtes dans ces tableaux, mais elles sont peintes avec un peu de dureté.

Près de cette église est le jardin de botanique dont nous parlerons dans le

chapitre III.

SANTA GIUSTINA, église de Béné-Sainte Judino: dictins du mont Cassin, l'une des plus superbes de l'Italie; elle est d'André Riccio, architecte de Padoue, & appartient à une abbaye de Bénédictins riche & ancienne. Cette église est bâtie dans l'endroit où étoit autrefois un temple de la Concorde, & fut commencée vers l'an 1520 : elle a 485 pieds de longueur du levant au couchant, 108 de

16 VOYAGE EN ITALIE, hauteur, 129 de largeur, en y compre-nant les trois nefs, & 332 dans la croisée. Elle est bâtie en briques, mais les chapiteaux des pilastres sont d'une belle pierrre blanche de Vicense (a); elle est grande, majestueuse & bien pro-portionnée; la composition est d'un seul ordre placé sur un piédestal sort bas, ce qui lui donne une proportion encore plus majestueuse; les pilastres sont ioniques, un peu lourds, ainsi que leurs chapiteaux; le chœur est plus élevé de neuf marches que la nef, ce qui fait un bon esset. L'église est couverte par huit coupoles, dont la plus haute a intérieurement 175 pieds sous voûte, & 232 au-dehors, en y comprenant la flatue de sainte Justine qui fait le cou-ronnement; ces coupoles éclairent avec beaucoup d'effet l'intérieur de l'édifice.

par de belles peintures; la principale est au sond du chœur, c'est le marrableau de tyre de sainte Justine de Padoue, par ste. Justine. Paul Véronese; tous les Auteurs l'ont cité comme un des plus beaux ouvrages, de ce maître; cependant la composition

1 16 international learns folice

Cette église est remarquable encore

<sup>(</sup>a) Voyez la description imprimée de cette église.

de la gloire de ce tableau est consusé, celle d'en-bas est médiocre; la sainte n'est point belle, les couleurs locales en sont trop tranchantes, & le sond a totalement changé, desorte qu'il a perdu une grande partie de son accord : on trouve néanmoins des beautés de détail dans les têtes & dans les sigures. Ce tableau a été gravé par Augustin Carrache, en deux grandes seuilles, d'une manière propre à immortaliser l'original.

Le corps de sainte Justine, vier ge & martyre, protectrice de Padoue & titulaire de cette Eglise, repose sous

l'autel du chœur.

Dans la croisée de l'église est le corps de saint Luc Evangéliste, qui mourut en Bithynie, mais dont le corps transséré à Constantinople sut ensuite apporté à Padoue; du moins la question a été ainsi décidée contre les Observantins de Vénise, qui prétendoient possèder les reliques de saint Luc dans leur Eglise de saint Giobbe, V. Cavaccio historiorum Cænobii D. Justinæ.

Je ne parlerai pas de beaucoup d'autres tableaux estimés qui sont dans cette Eglise; on peut voir la critique qu'en fait M. Cochin & la réponse de M. Ros-

18 VOYAGE EN ITALIE, setti qui les justifie dans sa description des peintures de Padoue: il sussit de dire qu'il y a plus de vingt autels dans cette Eglise qui sont tous fort riches & ornés de tableaux, parmi lesquels on distingue les Innocens & la Rachel. On se propose de mettre dans toutes les chapelles des statues de marbre & d'ôter les tableaux, comme l'on a substitué des mozaïques à ceux de saint Pierre de Rome. Les stalles des Religieux ont été sculptées par un François qui y a représenté des histoires de l'écriture-sainte.

L'Affomption de Paul Véronese qui étoit autresois dans l'Eglise, est aujourd'hui dans l'appartement de l'Abbé, ainsi que beaucoup d'autres tableaux du Titien, du Tintoret, de Maratte, de

Solimene, &c.

Il y a quelques monumens antiques à sainte Justine; c'est-là qu'on a trouvé l'inscription qui est sous le buste de Tite-Live dans le Salone de Padoue, dont nous parlerons p. 28; on y a trouvé aussi des ossemens qu'on a crû être ceux de Tite - Live même. (V. à ce sujet Pignoria page 222, Orsati Monumenta, p. 27.)

Albert in Mussato, gentilhonme de Mussato. Padone, poëte, historien & orateur trèscélebre, fut enterré dans cette église, & l'on voit encore une inscription à son honneur dans le cloître des religieux; il mourut en 1329: le marquis Mafféi, dans la préface du Théâtre Italien, & Facciolati (Fasti Gymnasii Patavini I. 16), regardent Mussato comme le restaurateur des lettres en Italie; il remit en vigueur la bonne latinité qui depuis 600 ans étoit tombée dans la barbarie, & reçut la couronne de laurier, comme grand poëte, des mains de l'évêque de Padoue, & d'Albert, duc de Saxe. Nous parlerons plus bas de J. F. Mustato.

Gui Pancirole, célebre jurisconsulte, est aussi enterré à sainte Justine, aussi bien qu'Hélene Cornaro Piscopia, dont le monument est à saint Antoine, comme nous l'avons dit page 13.

La bibliotheque du couvent est trèsbelle, soit par la beauté du vaisseau & de la menuiserie, soit par la quantité des beaux & bons livres qu'on y a rassemblés. On a fait l'acquisition de la bibliotheque du marquis Poleni, un des plus favans hommes d'Italie dans la

20 VOYAGE EN ITALIE, physique & les mathématiques; elle a coûté 16000 livres, & contient une collection fort complette, & qui avoit été dissicile à former; j'y ai vu des livres qu'on ne trouve presque plus, comme la machina celessis d'Hevelius, l'analyse de Harriot, & certains ouvrages du célébre Dominique Cassini.

La grande place qui est devant sainte Justine s'appelle Prato della valle; elle est regardée comme un lieu consacré par le martyre d'une multitude de Chrétiens. Les Auteurs nationaux, Cavaccio, Pignoria, Portenari, Orfato, Ongarello, disent qu'il y avoit très-anciennement sur cette place un théâtre, où l'on représentoit des tragédies, spécialement dans des jeux qui se célébroient tous les 30 ans, & auxquels on se rendoit de tous côtés : Tacite en fait mention: Thrasea Patavii, unde ortus erat, ludis cæsticis à Trojano Antenore institutis habitu tragico cecinerat. (Ann. XVI. 21.)

Anciennes Tragédies. On lit dans un ancien manuscrit, qu'en 1243 pour la sète de Pâque, on donna sur le Pra della Valle une représentation des souffrances & de la résurrection de Jesus-Christ: ces sortes de spectacles ne surent usités en Toscane que vers l'an 1273, & en France vers 1398, (V. les notes d'Apostolo Zeno sur la bibliotheque Italienne de Fontanini): c'est à ce sujet que Voltaire dans un recueil publié en 1764, dit que nous imitâmes ces représentations des Italiens de qui nous tenons tout, & que nous les imitâmes assez tard, ainsi que nous avons fait dans presque tous leurs arts; V. les tablettes dramatiques & l'histoire du Théâtre François.

On voit encore par un décret de la ville daté de 1257, qu'on faisoit chaque année course de chevaux, le 12 de juin, & qu'on donnoit pour premier prix 12 bras d'écarlate; c'étoit après avoir été délivré du tyran Ezzelin, & en mémoire de cette heureuse délivrance: ces courses de chevaux ont été ensuite imitées dans toute l'Italie. C'est aussi sur cette place, une des plus vastes qu'on puisse voir, que se tiennent les grandes soires de Padoue, qui commencent le 12 juin & le 6 octobre. On y a fait en 1775, une île environnée d'un canal, avec quatre ponts; au milieu est un amphithéâtre avec un pérystile &

des boutiques pour la foire; les bords feront ornés de statues des hommes célébres du pays. Le spectacle de cette place étoit admirable sur-tout dans l'illumination que l'on sit en 1782 au passage du Pape, qui logea pendant trois jours à Ste Justine.

Les trois églises dont je viens de donner une petite description, sont les plus considérables de Padoue; il ne me reste qu'à donner une notice de celles qui ont quelque chose de remarquable : je suivrai pour cela l'ordre alphabétique de la description italienne

de Rossetti.

S. AUGUSTIN, église des Dominicains; on y voit une annonciation, de Jacques Palma, & des tombeaux de deux Princes Carrara, seigneurs de Padoue, avec une belle inscription composée par Pétrarque. Cette église est bâtie dans l'endroit, où étoit autresois, suivant une ancienne tradition, le temple de Junon auquel on suspendit les proues des vaisseaux, pris sur l'ennemi dans le combat dont parle Tite-Live (Dec. 1. L. X.). On croit aussi que c'étoit en face de ce temple, qu'on faisoit chaque année la naumachie ou

CHAP. I. Padoue. 23 le combat naval dont parle aussi le même auteur, en réjouissance de cette ancienne victoire.

S. ANNUNZIATA nell' Arena, est ainsi appellée à cause d'un ancien amphithéâtre qui étoit dans la grande place qu'on voit devant le Palais Foscari : il y a dans cette église des histoires de l'ancien & du nouveau Testament, peintes à fresque en 1306, par Giotto. Ce peintre qui eut la gloire d'être après Cimabué le précurseur de Michel-Ange, & de Raphaël, étoit de Florence, & s'appelloit Angelo di Bondone, d'où l'on a fait Angelotto, & ensin Giotto; il étoit très-lié avec le Dante, qui dit dans son Purgatoire, que la réputation de Giotto passe celle de Cimabué.

Giotte.

Credette Cimabue nella pintura,
Tener lo campo; ed ora ha Giotto il grido
Si' che la fama di colui oscura.

On croit même que l'imagination hardie du poëte fournissoit au peintre des idées singulieres, que l'on voit dans quelques parties de ses ouvrages, comme dans son Enser (Voyez Tom. III, page 74). 24 VOYAGE EN ITALIE,

S. BENOIT, églife d'Olivetains: la bibliotheque du couvent fut formée par le Tasse, qui passa quelque temps dans cette maison avec Don Oddi qui en étoit abbé; il lui faisoit lire sa Jérusalem délivrée, à mesure qu'il la composoit, de même qu'à plusieurs autres gens de lettres, dont parle Fontanini dans sa Bibliotheque italienne.

Vis-à-vis de cette église, après avoir passé le pont, on voit sous l'arc des anciens murs la figure de Fracassor en bronze; elle est de Cavino de Padoue, célebre pour les médailles qu'il imitoit de l'antique, de maniere à tromper les connoisseurs; on en conserve à fainte. Genevieve de Paris. L'autre figure est celle d'un noble Vénitien nommé André

Navagero, poëte célcbre.

CA'DIDIO, hôpital pour les enfans trouvés: il y a dans l'église une Assomption de Palme le jeune. C'est dans les sondemens de cette maison, qu'on trouva, en 1274 des ossemens dans un cercueil de cyprès qui étoit rensermé dans un autre de plomb; on les a placés sous le nom d'Antenor, contre l'église de S. Laurent; ce tombeau étoit accompagné de beaucoup de médailles d'or CHAP. I. Padoue. 25

& d'argent. L'épée qui étoit dans le rombem cercueil, & sur laquelle il y avoit des d'Antenor. vers latins d'un siecle barbare, a prouvé que ce n'étoit point là le tombeau d'Antenor. V. Facciolati fasti Gymnasii Patav. parte I, pag. 7.

SCUOLA DEL CARMINE, églife de confrerie: le tableau du grand autel est une Vierge, du Titien: il y a aussi une Visitation du même maître. Près delà est le Torrione di Ezzelino, an-

cienne tour du tyran Ezzelin.

SANTA CROCE, paroisse où il y a une Assomption, du Tintoret. Dans la même rue il y a une maison bâtie par Palladio, la seule qui soit à Padoue.

BEATA ELENA Enselmini, couvent de religieuses de S. François de Sales; elles demeuroient à un mille de la ville hors la porte de Codalunga, dans un couvent appellé d'Arcella Vecchia, dont S. François posa la premiere pierre. Il ne reste de l'ancien couvent qu'une petite chapelle appellée S. Antonino, où l'on montre derriere l'autel une statue de S. Antoine placée à l'endroit même, où il est mort; le couvent sut démoli au tems de la ligue de Cambrai en 1509 pour saire l'esplanade.

Tome IX.

#### 26 VOYAGE ENITALIE;

EREMITANI, église des Augustins; le fond du chœur sut peint à fresque par Guariento, de Padoue, peintre qui étoit célébre vers l'an 1360. Au maîtreautel est un tableau de Ludovico Fiumicelli Trivigiano, représentant la Vierge & l'ensant Jesus; on voit au bas du tableau S. Antoine de Padoue, plusieurs autres saints, & un doge qui tient en main la figure de la ville qu'il met sous sa protection; la Vierge est belle, ainsi que l'ensant Jesus; ces sigures sont vigoureuses de couleur; le général du tableau est un peu trop rouge de tons, & singuliérement composé.

A la chapelle de la croisée à droite, des fresques d'André Mantegna : ces peintures sont maniérées & d'un goût gothique; mais il y a des vérités de nature, & même une bonne perspective dans l'architecture des sonds.

Le mausolée de Mantova, grand jurisconsulte, sut sait par Bartosommeo Ammanati, de Florence, éleve de Sanfovin; il étoit à la sois sculpteur, peintre & architecte de mérite. Il y a de lui un géant & un bel arc dans les jardins qui sont près de la maison Mantova,

CHAP. I. Padoue.

On voit dans la même église le tombeau d'Antoine Valisnieri, un de plus grands physiciens qu'il y ait eu, médecin célebre, & prosesseur de médecine dans l'université de Padoue. L'autel de la sacristie est orné par un S. Jean-Baptisse, du Guide; c'est le seul tableau de ce maître qu'il y ait à Padoue, on en sait le plus grand cas, quoique M. Cochin n'en sasse mention; il est composé, dans une très-bonne attitude & sin de dessin, mais un peu rouge de couleur.

S. GAETANO, églife de Théatins, de l'architecture de Scamozzi: on y voit une Purification, de Palme le jeune; une Annonciation, du même: sur l'autel de la petite chapelle du S. Sépulchre, on voit une Notre-Dame de Pitié, du TITIEN. Derriere l'autel est une représentation du S. Sépulchre, audessus duquel est une résurrection, par le jeune Palme. S. Simon & S. Jude est aussi de la même main; la voûte est peinte à fresque par un François, que je crois être Subleiras: il y a peu de mérite dans la composition en général, mais les figures prises en particulier,

Bij

28 VOYAGE EN ITALIE, font bien pensées, & il y en a de trèsbien exécutées; la couleur en est ce-

pendant crue.

LA MADDALENA, église de Hiéronimites; ce couvent a été changé en une école veterinaire. On voit dans l'église une Vierge, de Paul Véronese; un S. Jérôme, un S. Pierre de Pise, du même maître; il a peint à fresque dans le cloître, en face de la porte de la rue, une apparition de J. C. à la Madeleine. C'est dans la même église qu'est enseveli Jean-François Mussato, qui fut un des fondateurs de l'acadé-mie Delia & de celle des Ricovraii; il n'a publié que quelque poésies grecques dans les recueils de son temps, mais il étoit regardé comme un homme extraordinaire par sa science & sa vertu. L'académie lui a élevé une statue dans le Prato della Valle.

SAN-MICHELE, église paroissiale; à la droite du vestibule qui conduit à la porte latérale, on voit les portraits de quelques-uns des anciens Carrares, Seigneurs de Padoue; & les sunérailles de la Vierge, où sont peintes quatre figures de spectateurs, qu'on assure être

CHAP. I. Padoue. 29 les véritables portraits, du Dante, de Boccace, de Pétrarque, & de Pierre d'Abano.

Le SÉMINAIRE, dans la rue appellée Vanzo, fut formé par le bienheureux Barbarigo, cardinal & évêque de Padoue, mort en 1697; il y établit une belle bibliotheque, & une imprimerie qui y subsisse encore; l'on v a exécuté des ouvrages considérables; même dans les langues orientales, tels que l'alcoran de Maraccius, &c; il y fonda des maîtres en tout genre. On y voit dans l'église une sameuse descente de Croix, du Bassan, faite en 1574, dont parle M. d'Argenville dans ses vies des peintres; mais ce tableau a été retouché.



### CHAPITRE II.

Description des Palais de Padoue.

Balone.

IL SALONE, ou la falle d'audience, est le bâtiment le plus singulier de Padone, & c'est aussi la plus grande salle qu'il y ait au monde; elle a 300 pieds de long, de l'est à l'ouest, & 100 pieds de large, sans autre sontien que les murs, dans lesquels sont placés 90 gros pilastres La hauteur est de cent pieds en dedans. Ce grand édifice fut commencé l'an 1172 par Pierre de Cozzo, le même qui fit le fameux aqueduc & la grande tour, près de Ségovie en Espagne; le 17 août 1755, un ouragan terrible renversa la voûte, elle fut refaite avec le secours du sénat de Venise, sous la direction d'un très-habile artiste, nommé Barthélemi Ferracina qui y a fait une grande méridienne.

On a peint dans la falle les douze fignes du Zodiaque, & d'autres conftellations, les planetes, les mois, les CHAP. II. Palais de Padoue. 31 saisons: les Apôtres y sont placés, chacun vers le signe du Zodiaque le plus approchant de sa sète. Il y a encore beaucoup d'autres sujets de piété; une partie de ces peintures sut saite vers 1312 par Giotto; elles ont été restaurées en 1762 par François Zunnoni, d'une manière assez ressemblante

à l'original.

On voit dans cette falle un monument qui fut élevé à l'honneur de Tite-Live en 1547; l'ancienne inscription qu'on y voit, a passé long-temps pour être relative à cet historien : mais elle a été faite plutôt pour un affranchi de Livia, quatrieme fille de Tite-Live (V. Orfato Marmi eruditi). La tête antique supposée de Tite-Live sut donnée à la ville par Alexandre Bassano, célebre antiquaire de Padoue; les six vers latins qui y font gravés sur le bronze, sont de Lazare Bonamico, autrefois professeur de l'université de Padone. Il y a aux deux côtés de ce monument deux petites statues de bronze qui représentent Minerve & l'Eternité; au-dessous sont représentés le Tibre & la Brenta, & dans le milieu la louve qui allaite Remus & Romelus.

32 VOYAGE EN ITALIE,

Près de là, est le buste de Sperone Speroni, noble de Padoue, philosophe, orateur & poëte, exécuté en marbre de Carrare.

On y voit aussi le buste de la marquise Lugrezia Dondi Orologia, semme de Pio Enca, March. de gli Obizzi: elle succomba le 16 novembre 1654, sous les coups d'un amant surieux qui ne put parvenir à la séduire, & la ville de Padoue a fait ériger ce monument en 1661, à la gloire d'une si chaste héroïne, digne concitoyenne de Bianca de' Rossi, qui se laissa tuer sur le tombeau de son mari, plutôt que de se rendre aux vœux du tyran Ezzelin. L'histoire de celle-ci est peinte à fresque dans la salle du conseil qui est sur la piazza de' Signori.

La pierre d'opprobre où les personnes insolvables vont se faire déclarer telles pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers, est placée dans le

salon que nous décrivons.

Au-dessus des quatre portes en dehors on voit quatre bustes de marbre, de Tite-Live, de F. Alberto, de Paul jurisconsulte, & de Pierre d'Abano, tous les quatre de Padoue. Le dernier sut célebre CHAP. II. Palais de Padoue. 33 pour le grec, la philosophie, la médecine, les mathématiques, la peinture; le comte Jean-Marie Mazzuchelli a écrit sa vie, & il en parle encore dans le premier volume de son grand ouvrage intitulé Scrittori Italiani.

PALAZZO DEL PODESTA renferme des peintures estimées, entr'autres, un grand tableau de Palme le jeune, où l'on voit le Sauveur entre l'abondance & la justice, qui bénit la ville de Padone, assisté des quatre saints protecteurs de cette ville; un autre de Varorari, où est représentée l'alliance de Pie V, & du roi d'Espagne avec la république de Venise, sous le doge Mocenigo. Il y a un terrasse au second étage, ornée d'un ordre dorique, qu'on dit être de Palladio; mais M. Temanza, célebre architecte, a jugé qu'elle étoit de Falconetto. Près delà est une tour, Tourinclines; qui depuis plusieurs siecles, est sensiblement inclinée; cela n'a pas empêché qu'on n'y ait fait une coupole fort pesante.

PALAZZO DEL CAPITANIO fitué sur la piazza de' Signori, étoit la maison des Carrares, on y a bâti une façade réguliere avec deux ordres de pilastres

Bv

34 VOYAGE EN ITALIE, l'un sur l'autre, commencée en 1599 par Falconetto: Vasari en parle avec éloge; cependant l'architecture n'en paroît pas belle: la tour qui est au-dessus de la porte renferme une ancienne horloge qui marque le lieu du foleil, les jours du mois, & les phases de la lune; elle fut faite en 1428 par Novello Oriuòlajo: on a cru que cette horloge avoit fait donner à la maison Dondi le furnom d'Orologio, mais il y a des favans qui pensent que c'est une horloge plus ancienne, faite par Jacques Dondi en 1344, sous Ubertin de Carrare, & qu'il plaça dans cette même maison, (près de la cathédrale) on a une idée de ce fait dans les vers latins gravés fur son tombeau dans le mur extérieur du baptistere: quoi qu'il en soit, il y eut ensuite à Padoue un autre mathé-Tean Dondi, maticien nommé Jean Dondi, qui fit une machine pour représenter le cours des planetes; elle sut long-temps à Pa-vie dans la bibliotheque des Visconti, jusqu'à ce que l'empereur Charles V la fit transporter en Espagne en 1529. Dondi étoit professeur à Padoue; mais Jean Galéas Visconti l'attira dans l'université de Pavie, l'employa ensuite au-

CHAP II. Palais de Padoue. 25 près de l'empereur, & lui donna des terres dans le Milanès. On voit dans le testament de Pétrarque (mort en 1374) une mention honorable de ce Jean Dondi, qui y est appellé le premier astronome de son temps; Pétrarque dit qu'il a reçu le surnom d'Orologio, a cause d'une machine merveilleuse qui représente les mouvemens des planetes, & que le vulgaire croit être une horloge: & il lui laisse 50 ducats d'or, pour l'achat d'une bague qu'il le prioit de porter en mémoire de lui. La bibliotheque publique de Padoue

La bibliotheque publique de Padoue donne sur une cour du même palais, elle est dans la salle des Géans, ainsi nommée, à cause des portraits en grand de divers empereurs ou héros, peints à fresque par Domenico Campagnola, & que l'on met à Padoue presque de

pair avec les fresques du Titien.

LOGGIA, salle du conseil de ville, est un bâtiment situé sur la même place de Signori; la saçade est composée de neuf arcs, soutenus par six colonnes, & quatre pilastres de marbre d'ordre corinthien, ou plutôt d'une espece de composite qui n'est pas trop beau. Elle sut commencée en 1494, suivant le mo-

B vj

dele d'Annibal Bassano, gentilhomme de Padoue, qui étoit aussi très - versé dans la connoissance de l'antiquité. Les murs de la falle où se rassemble le conseil de ville sont ornés par les histoires des hommes ou des semmes illustres de Padoue, peintes à fresque par Antoine Torre, peintre de Vérone; nous en avons cité un trait qui est celui de Blanche de Rossi, p. 32. Il y a sous le portique une boîte de dénonciation secrete, semblable à celles du palais ducal à Venise.

Le reste de la place est environné de maisons particulieres fort communes; avec des piliers bas & informes; portant des arcades qui sont devant les boutiques, & sous lesquelles on peut aller à couvert.

Près du pont de S. Laurent, on voit une arche d'un pont antique dans la cave d'une maison particuliere. L'inscription a donné lieu à une dissertation.

Je passe sous silence, pour abréger ce volume, plusieurs maisons particulieres de Padoue, où il y a des choses remarquables pour les antiquités ou pour les arts; on les trouvera indiquées dans l'ouvrage de Rossetti.

## CHAPITRE III.

De l'Université & de l'état des Lettres à Padoue.

L BO, est le nom qu'on donne au bâtiment de l'université; cet édifice est d'une architecture grande & majestueuse; la façade est ornée de quatre colonnes doriques canelées; la cour est environnée d'un grand portique à deux étages, de l'architecture de Sansovin, quoiqu'on le trouve encore au commencement du recueil des Inedita de Palladio.

Le nom de Bo, suivant Salmon, vient du chiffre 60 qu'on a pris pour deux lettres par corruption; il y avoit en effet 60 chaires dans cette université, d'autres disent que ce nom vient d'une ancienne hôtellerie qui avoit pour enseigne, le bœus.

L'université de Padoue est des plus anciennes & des plus célebres qu'il y ait eu; elle subsissoit déja avant que

Université.

28 VOYAGE EN ITALIE, l'empereur Frédéric y transportat celle de Bologne en 1222 : les professeurs étoient dans la plus grande considération, & les nobles se faisoient honneur d'entrer dans leur corps; les étudians étoient la partie la plus considérable de la ville, & même dans les fiecles les plus barbares, on y accouroit de tous les pays; on y a vu jusqu'à 18 mille étudians, il n'y en a pas 500 actuellement. On pett voir l'histoire qu'en a donné Facciolati dans ses Fasti Gymnasii Patavini, de même que Scardeone, Uomini illustri di Padova: Tomasini Gymn. Patav. Zabarella illustrium Patavinorum. Les Vénitiens, les Grecs & même les Turcs y envoyoient leurs éleves étudier en médecine. Les professeurs ont depuis 1280 jusqu'à 8500 livres de rente, & il y en a de très-habiles: les supérieurs sont trois sénateurs Vénitiens sous le titre de Riformatori dello

studio di Padova.

Le théâtre anatomique sut élevé en 1594. Il est petit & peu commode; le prosesseur en 1765 étoit le célebre Morgagni, l'un des plus illustres médecins de l'Europe, dont les ouvrages ont été rassemblés en cinq volumes in-solio

CH. III. Université de Padoue. 39 en 1764. Nous en avons parlé à l'article de Forli : M. Caldani lui a succédé.

La falle de physique expérimentale sut établie au mois de novembre 1740 par le marquis Poleni : il y a rassemblé une ample collection de machines de toute espece, faites en France, en Angleterre en Hollande, sous les yeux des meilleurs physiciens; plusieurs ont été imaginées ou perfectionnées par Poleni lui-même, & je ne connois gueres de plus beau cabinet de physique : le professeur en 1765 étoit le P. Gian Alberto Colombo, Bénédictin de la congrégation du Mont-Cassin: actuellement c'est M. le comte Stratico.

Le fénat de Venise fournit l'argent nécessaire pour l'augmentation de ce cabinet, aussi bien que pour les frais du

théâtre anatomique.

Le cabinet d'histoire naturelle où l'on fait des leçons publiques, vient originairement du célebre Vallisnieri, pere du dernier professeur, mais il s'augmente chaque jour: on peut voir une partie de ce qu'il contient dans l'ouvrage de Facciolati. On estime spécialement dans ce cabinet la belle suite de sossiles, sur-

40 VOYAGE EN ITALIE, tout des poissons & des feuilles renfermées

dans des pétrifications.

Jardin de Botanique.

Le jardin de botanique, Orto de' simplici, est aussi une dépendance de l'université, & c'est ici l'endroit d'en parler quoiqu'il soit dans un quartier différent. Il fut formé en 1545 par la république de Venise, à la sollicitation de Daniel Barbaro & de François Bonafede : il est situé entre les belles églises de S. Antoine & de Ste Justine; on y entre par une avenue agréable, dans Jaquelle est la maison du professeur à gauche, & celle du jardinier à droite: à côté de la premiere est un petit jardin pour les plantes exotiques, avec des serres chaudes: à côté de la seconde est un bosquet agréable, ou Arboretum, composé d'arbres de toute espece; ils ont été rangés dans le plus bel ordre, par les foins de M. Marsili qui en est profeffeur.

Ce jardin est beau, bien distribué, & sur un dessin agréable; il est de sigure ovale, environné d'un mur qui se termine par une balustrade, avec quatre grandes portes aux extrêmités des deux allées principales qui se coupent à angles droits. Les quatre parterres sont divisés CH. III. Université de Padoue. 41 en 500 petits espaces, distribués en forme d'étoiles & de roses, & il y en a encore autant dans les segmens qui sont vers la circonférence du cercle: tout cela est garni de plantes, rangées suivant la méthode botanique du professeur. Outre les deux allées principales qui servent à la promenade, il y en a un autre qui tourne entre les quatre carrés & les segmens: dans l'intersection des deux allées, on voit une sontaine principale, & plusieurs autres distribuées çà & la pour l'utilité & l'ornement du jardin, où il y a une eau courante qui est fort utile à la culture des plantes.

Au dessus de la balustrade qui environne le jardin, on a placé les bustes de Salomon & de Dioscoride: ensuite ceux de Prosper Alpin, de Fabius Colonna & de Pontedera, botanistes de la premiere réputation, qui ont proses-

sé successivement à Padoue.

M. Marfili qui est le professeur actuel, est un botaniste habile qui a voyagé en France, en Angleterre, & herborisé dans disserens climats: notre célebre Justieu en faisoit cas; il a une très-belle collection de livres de botanique, & un herbier considérable; il a succédé à Pon-

42 VOYAGE EN ITALIE, tedera qui étoit un des grands botanisses de ce siecle.

On voyoit dans ce jardin le Papyrus de Sicile qui avoit six pieds & demi de hauteur, la Bignonia à quatre seuilles, le Ketmia Sinensis frudu subrotundo, l'arbre puant, ou petit Anona, l'Acacia Ialibrisen, le Psoralea glandulosa, le plus bel Azedarac que l'on connut, & plusieurs autres plantes fort rares.

M. Arduini, professeur d'agriculture, qui a publié des dissertations de botanique, a dans un autre endroit un emplacement de 15 arpens pour faire des

expériences.

Depuis quelques années, le fénat de Venise a fait dans l'université de Padoue, d'autres etablissemens utiles.

1°. L'observatoire, Specola, bâti en 1769 sous la direction de M. l'abbé Toaldo, il a couté douze mille sequins. Il y a un mural de Ramsden de 7 ½ pieds de rayon. On s'est servi d'une tour d'Ezelin, ce qui a donné lieu à M. Boscovich de faire ce distique:

Quæ quondam infernas Turris ducebat ad umbras

Nunc Venetum auspiciis pandit ad astra viam.

CH. III. Université de Padoue. 43. 2º. Le laboratoire de chimie, trèsbien fourni, & dirigé par M. le comte Carburi.

3°. Le cabinet pour l'école d'accouchemens, le plus beau de l'Italie: M. le professeur Calza Bolonois en est le directeur.

4°. Une école vétérinaire : le profesfeur est M. Orus de Parme, éleve de l'école royale vétérinaire de Paris.

Padoue a toujours été célebre par le grand nombre de gens de lettres qui y ont pris naissance, ou que le sénat de Venise a pris soin d'y attirer pour l'honneur de cette université: parmi les premiers, on compte Tite-Live, dont Pollion disoit, au rapport de Quintilien, Livius sapit Patavinitatem: Dondi, Pierre d'Abano, Albertin Mussato, Orsati, Brunaci: plusieurs historiens, & une soule de grands jurisconsultes & de médecins célebres.

Parmi les étrangers on y a vu Pétrarque, Galilée, Bernoulli, Montanari, Herman, Vesale, Acquapendente, Veslingius, Sigonius, Robortellus, Ferrari, Vallisnieri, Gluglielmini, Ramazzini, Morgagni, &c. Christophe Colomb y avoit étudié la navigation & la géographie.

44 VOYAGE EN ITALIE,

Dès l'an 1540, il se sorma une académie à Padoue, sous le nom d'Instammati, dont l'emblême étoit un Hercule sur son bucher, avec cette devise: Arso il mertale, al ciel n'andrà l'eterno: les beaux esprit d'Italie s'y sirent associer. Depuis ce temps-là, on a compté, suivant M. l'abbé Gennari, vingt autres académies à Padoue: voici les plus connues:

L'académie des Ricovrati (Réfugiés) fut établie en 1599 par Frédéric Cornaro qui fut ensuite cardinal; l'emblême étoit l'antre des Naiades, où Ulysse se resugia (Odyssée L. XIII.) dans laquelle il y avoit deux entrées, & la devise tirée de Boetius étoit, Bipatens animis azilum. Galilée illustra cette académie; & la république de Venise vient d'en faire une académie des sciences.

Celle des Delii fut établie en 1608 pour les exercices militaires, manege, escrime, mathématiques; elle a pour devise l'île de Délos, avec ce mot: nunc tandem immota; elle subsiste encore; elle est composée de 60 gentils-hommes de la plus ancienne noblesse de Padoue.

On voit dans la salle de cette aca-

CH. III. Université de Padoué. 45 démie les portraits de ceux qui l'établirent, Duodo, capitaine de Padoue, le marquis del Monte général de l'infanterie Vénitienne, Jean-François Mussato, gentilhomme de Padoue, très-éloquent & très-estimé pour son savoir.

Il y a un ouvrage qui contient un cours des sciences qu'on y cultivoit, c'étoient principalement les mathéma-

tiques.

L'académie des Orditi (ourdis) établie vers le même temps avoit pour emblême un ourdissoir, avec cette devise de Virgile: formavimus orsum (a). Elle dura peu, mais on l'a ressuscitée en 1740, & pendant une dizaine d'années, plusieurs personnes distinguées en prenoient le titre; il en est parlé dans Moreri & autres écrivains modernes.

Le sénat a fondé depuis quelques années une Académie des sciences, belleslettres & arts, composée de 24 pensionnaires, 12 associés libres, 24 éleves, 16 associés de l'état de Venise, & 24 étrangers, outre les honoraires.

Je vais citer d'abord les favans que

<sup>(</sup>a) Acque ut Araneoli tenuem formavimus and wire. Virg. Culex.

46 VOYAGE EN ITALIE, j'ai connus à Padoue en 1765, après quoi, je parlerai de ceux qui se sont fait connoître depuis cette époque.

J'ai cité déja le célebre Morgagni.

L'abbé Jacques Facciolati, qui vers 1760 professoit encore à Padoue, passoit alors pour des plus grands humanistes de l'Italie; son dictionnaire est un ouvrage classique; il a donné les fastes de l'université de Padoue; il est mort au mois de septembre 1766, âgé de 89 ans.

Le P. Stellini, Somasque, étoit professeur d'étique; on a de lui un livre très-estimé de ortu & progressu morum, & plusieurs bonnes dissertations de morale. On vient d'imprimer ses leçons en 4 beaux vol. in-4°. & ses mélanges en

7 vol. in-8°.

Le P. Colombo & M. Stratico étoient professeurs de mathématiques; M. le comte Rinaldi, étoit connu pour un habile mathématicien, ainsi que M. l'abbé Suzzi, mort depuis plusieurs années.

Gian-Antonio Volpi, étoit très-bon poëte; il a écrit en latin d'un très-bon Ayle.

L'abbé Melchior Cesarotti, poëte,

CH. III. Université de Padoue. 47 écrivain célebre, connu par ses traductions de Démosthene & d'Ossina; il étoit professeur de grec.

Le P. Daniel Farlatti étoit Jésuite; il a écrit sur les antiquités sacrées, nous avons de lui Historia Illyrici sacri, dont il a paru trois volumes in-folio.

Le P. Lucchi, Franciscain, qui étoit professeur des saintes écritures, a donné des ouvrages de critique & d'érudition; le P. Leoni, aussi Franciscain,

étoit professeur de théologie.

Le P. Valsecchi, Dominicain, étoit professeur en théologie, il publia en 1767 un ouvrage intitulé de' Fondamenti della Religione, in-4°, qui a eu une trèsgrande réputation; il y en a une traduction latine, & un Dominicain de la Minerve à Rome en promettoit une traduction françoise. Il y a aussi un ouvrage du même auteur intitulé: la Religion victorieuse, publié en 1776; on les a réimprimés plusieurs sois.

Voici actuellement les professeurs en

Voici actuellement les professeurs en exercice les plus distingués, & les savans dont il y a des ouvrages im-

primés.

M. Joseph Toaldo, prévôt de l'église de la fainte Trinité, membre du collége

48 VOYAGE EN ITALIE, de théologie & de philosophie, professeur d'astronomie, de géographie & de météorologie, & associé des plus célebres académies de l'Europe, est connu par un excellent ouvrage della vera influenza degli astri, imprimé en 1770 & en 1781; par la découverte du saros météorologique ou de la période de 18 ans qui semble ramener les années pluvieuses, du moins suivant les observations faites en Italie (journal de physique T. XXI, p. 176). Il a traduit en italien l'abrégé d'astronomie de la Lande, il a donné des observations astronomiques, & il publie chaque année des observations météorologiques, faites avec autant d'intelligence que de soin.

M. l'abbé Chiminello, neveu de M. Toaldo, & son adjoint à l'observatoire, a déja remporté un prix à Manheim, conjointement avec son oncle

sur la météorologie.

Les professeurs de mathématique sont M. le comte Stratico, qui a traduit l'architecture navale du célebre Euler, & qui a donné quelques mémoires de mathématiques; M. l'abbé Nicolai, dont il y a aussi des pieces estimées, & M. l'abbé Marinelli.

CH. III. Université de Padoue. 49 M. l'abbé Coi a écrit sur les rivieres

du pays.

M. l'abbé Fortis, célebre naturaliste de l'académie de Padoue, a donné un ouvrage intitulé: Saggio d'offervazioni sopra l'isola di Cherso ed Offero, in Venezia, 1781; il avoit publié déja en 1774 un ouvrage très-curieux intitulé: Viaggio in Dalmazia, avec l'histoire des Morlaques. Feu M. Jean Lourich a fait quelques observations critiques en 1776 sur ce voyage.

M. l'abbé Fortis a donné beaucoup

M. l'abbé Fortis a donné beaucoup d'autres ouvrages sur l'histoire naturelle; c'est lui qui a fait connoître en 1784 une mine de salpétre dans la Fouille; nous en avons parlé T. VII, p. 590.

M. le marquis Orologio a écrit sur les Colles Euganei, montagnes voisines

de Padoue.

Le docteur Vianello demeure actuellement à Chiozza; il a observé les insectes lumineux de la mer.

Le P. Barbarigo, Somasque, a pu-

blié un abrégé de physique.

Le professeur de chimie est M. le comte Carburi, de Cephalonie, frere de celui qui est à Paris, & dont un autre frere s'étoit fait connoître par le

Tome IX.

SO VOYAGE EN ITALIE. transport du bloc immense de granite qui est à Petersbourg, où il sert de base au monument de Pierre-le-Grand.

M. Marsili, professeur de botanique, a donné des ouvrages sur cettre science, & M. Arduini, professeur d'agriculture.

de bonnes observations.

M. Caldani & M. Bertossi, professeurs de médecine, ont publié de bonnes institutions.

M. le comte Pimbiolo, professeur de médecine, a écrit de aere Patavino; & M. Pisoni, de medecina Patavina.

M. Dalla Bona, professeur de médecine, est né à Vérone, on a de lui un excellent traité du scorbut, imprimé à Vérone en 1761 in - 40, & plusieurs differtations.

M. Bonioli & M. Sograffi, prc+ fesseurs de chirurgie, ont donné tous deux de bons ouvrages dans leur partie. Le P. Contini, Théatin, professeur

d'histoire ecclésiastique, est un écrivain

connu.

M. le chanoine Schiavetti, professeur de métaphylique, a donné des ouvrages d'une latinité élégante.

M. l'abbé Lavagnoli, professeur de logique, est aussi un écrivain élégant.

CH. III. Université de Padoue. 51 Un des plus savans antiquaires de l'Italie & des plus habiles dans la connoissance des inscriptions, est M. le com te Polcastro, de l'académie de Padoue, & établi dans cette ville ; il descend de Sertorio Orfato, si célebre dans cette partie; il a publié en sa faveur un ouvrage intitulé: Apologia in difesa del cavaliere conte Sertorio Orsato, contra le censure dell' autore del museo Veronese: in Padova, 1752 in-40. Voici encore des livres publiés par M. de Polcastro: Romanarum inscriptionum fasciculus, cum explicatione, Patavii, 1774 in-80. Notizia della scoperta fatta in Padova d'un ponte antico, con una Romana iscrizione. In Padova, 1773, in-40. Il y a encore de lui d'autres ouvrages sur les antiquités.

M. Pappafava noble Vénitien; descendu de l'illustre & malheureuse maison des Carrara, a donné vers 1780 une dissertation historique & critique sur les Carrara & Pappasava; c'est un ouvrage plein de recherches & d'érudition en 231 pages in-4°, avec un arbre généalogique à la fin, & dédié à M. le comte Frédéric della Torre,

sans date, ni nom d'imprimeur.

32 VOYAGE EN ITALIE,

L'abbé Sibiliati, professeur de belles-

lettres, est un écrivain distingué.

M. l'abbé Bilesimo, consulteur de la république, homme très-savant, est professeur émérite,

L'historiographe de l'université, est M. l'abbé dalle Lasse, écrivain latin très-élégant, dont nous avons parlé à l'article de Venise.

M. l'abbé Gennari est connu par di-

vers ouvrages d'érudition.

M, l'abbé Gaudenzi est un bon littérateur.

En 1781 on a imprimé aussi à Padoue un ouvrage en 2 vol. in -8°. du P. Pianzola, très-commode pour apprendre à la sois le latin, le grec vulgaire & le turc, intitulé: Dizionario, grammatiche, e dialoghi, per apprendere le lingue italiana, latina, greca volgare e turca, il tutto disteso in duo tomi in carattere latino dal P. M. Bernardino Pianzola, esprovinciale ed esprésetto delle missioni d'Oriente, de' Minori conventuali. In Padova, a S. Lorenzo 1781.

Nous avons dit que la musique est très-bien cultivée à Padoue : la salle de théâtre est assez jolie ; on y arrive par de beaux escaliers de pierre; sa sorme

CH. III. Université de Padoue. 33 est celle d'un ovale qui s'élargit un peu vers les extrêmités; elle a cinq rangs de 29 loges chacun, qui seroient beaucoup mieux si elles ne faisoient pas saillie les unes sur les autres. Il y a dans le parterre 250 sieges qui se ferment à cadenas, & les loges se ferment avec des volets; les décorations sont de Jean Gloria. La falle est précédée par une chambre de Ridotto, ou espece de salon de jeu. Il y a dans la ville opera & comédie pendant l'hyver, & pendant l'été opera seulement. Le théâtre est très-fréquenté, ainsi que le salon d'assemblée qui est au théâtre, pendant la foire qui se tient vers le milieu de Juin pour la fête de S. Antoine, & qui dure trois semaines d'une maniere trèsbrillante; on fait alors des courses de chevaux, & le concours est considérable.

Il y a encore à Padoue un théâtre appellé Teatro obizzo, parce qu'il appartient à la famille des Obizzi; il est près de l'évêché, & on le présere pour l'harmonie au grand théâtre; on y joue dans le carnaval & dans l'automne.

On ne peut gueres parler de musique, sans citer le célebre Joseph Tartini,

C iij

qui a été long-temps le premier violon de l'Europe; on l'appelloit en Italie il maestro delle nazioni, soit pour le violon, soit pour la composition. M. Pagin qui a brillé à Paris, étoit allé à Padoue exprès pour se former avec lui; Tartini a donné un traité des principes & des regles de la composition, où il y a d'excellentes choses, & un système ingénieux que Jean-Jacques Rousseau dans son dictionnaire de musique éleve beaucoup au - dessus de celui de la basse sondamentale, & de la génération harmonique, de Rameau.

Tartini naquit en 1692 à Pirano en Istrie; son pere l'ayant ensermé à cause d'une inclination qui ne convenoit pas à sa famille, il s'amusoit à jouer des instrumens pour charmer l'ennui de sa captivité; il reconnut ainsi par hazard le talent & la facilité qu'il avoit pour la musique: ce sut à Assise & à Ancône qu'il exerça ensuite ses talens; & depuis 1722 il est demeuré attaché à l'église de Padoue jusqu'à sa mort.

Personne n'a mis plus d'esprit & de seu dans ses compositions que Tartini; il me raconta un trait qui prouve bien CH. III. Université de Padoue. 55 à quel point son imagination étoit embrasée par le génie de la composition.

" Une nuit, en 1713, me dit-il, je » rêvois que j'avois fait un pacte, & » que le diable étoit à mon service ; tout » me réussissoit à souhait, mes volontés » étoient toujours prévenues, & mes » desirs toujours surpassés par les ser-» vices de mon nouveau domestique; » j'imaginai de lui donner mon violon » pour voir s'il parviendroit encore à » me jouer de beaux airs: mais quel fut » mon étonnement, lorsque j'entendis " une sonate si singuliere & si belle, » exécutée avec tant de supériorité & » d'intelligence, que je n'avois même » rien conçu qui pût entrer en paral-lele. J'eprouvois tant de surprise, de » ravissement, de plaisir, que j'en perdois » la respiration : je sus reveillé par cette » violente sensation; je pris à l'instant » mon violon, espérant de retrouver une » partie de ce que je venois d'entendre; » mais ce sut en vain: la piece que je » composai pour lors est à la vérité la » meilleure que j'aie jamais faite, & ; je l'appelle encore la sonate du diable; » mais elle est si fort au-dessous de ce u qui m'avoit frappé, que j'eusse brisé C iv

76 VOYAGE EN ITALIE,

» mon violon & abandonné pour tou-» jours la musique, si j'eusse été en état

n de m'en passer.

Ferracino. Il y avoit austi à Padoue un artiste étonnant dans le genre des machines; il s'appelloit Barthelemi Ferracino, ou Ferracini; il étoit né à Solagna près de Bassano en 1692; le premier indice qu'il donna de ses talens naturels sut une machine qu'il imagina pour s'éviter la peine de faire tourner la meule, & de scier des planches pour son pere; il ne s'étoit jamais appliqué à rendre raison de ce qu'il inventoit, & semblable au eclebre Zabaglia, il alloit toujours au but sans s'en douter, par la route la plus ingénieuse & la plus simple; c'est lui qui fit l'horloge de S. Marc à Venise, qui dirigea la voûte du salon immense de Padoue; il fit un pont près de Baisano. Semblable à Rennequin qui avoit fait la machine de Marly, dans le dernier siecle, Ferracini construisit en 1749 une machine ingénieuse qui éleve l'eau à 35 pieds par le moyen de plusieurs vis d'Archimede, & qui a réussi contre l'espérance des gens de l'art; en consequence on y a mis une inscription à son honneur; cette machine

CH. III. Université de Padoue. 57 est dans une maison du procurateur Belegno à Bassano sur la Brenta. Cet homme singulier demeuroit ordinaire-ment à Padoue, mais il alloit aussi travailler de côté & d'autre, suivant qu'il étoit appellé pour des ouvrages de différente espece : Rome n'a eu que Zabaglia, & nous n'avions à Paris que Loriot à opposer à un génie aussi décidé par la nature pour la mécanique. On a imprimé un recueil des inventions de Ferracino: il en a été parlé dans la gazette littéraire. Il est mort en 1777; M. Verci de Bassano a écrit sa vie. On a mis une épitaphe sur son tombeau à Solagna, & on lui a élevé un monument à Bassano.

Le commerce de Padoue étoit renommé parmi les anciens: cette ville fournissoit à Rome des étosses, des habits de toute espece, des tapisseries, & d'autres marchandises précieuses, comme nous l'apprennent Strabon & Pline. Martial en parle aussi comme d'une chose trèsconnue.

Commerce.

Veilera cum sumant Patavinæ multa trilices Et pingues tunicas serra secare potest.

Epig. L. XIV.

58 VOYAGE EN ITALIE,

Il y a dans le parloir des chanoinesses de S. Pierre une inscription ancienne, sur laquelle le P. Salomoni a donné des éclaircissemens (Inscript. Patav. p. 120): elle fait voir que le corps des marchans de laine étoit déja florissant à Padoue sous le regne d'Auguste; les Carrares retablirent ce corps en lui. donnant des prérogatives, & le droit même d'élire un magistrat pour régler tout ce qui appartenoit à cet art. La république de Venise y apporte encore la même attention, & elle a récompensé François Sberti, fabricant de draps, qui s'est distingué par la qualité de ses ouvrages & par une exportation confidérable. Aussi Padoue est elle renommée en Italie pour la draperie: on y fait supérieurement les bas & des bonnets de poil de castor, en noir & en blanc; il est peu de voyageurs qui passant dans le pays, ne veuille en remporter. La laine de Padoue est la plus estimée après celle d'Espagne.

Le pied de Padoue est de 1581 dixiemes de ligne du pied de Paris, ou 13 pouces 2 lignes : (a), suivant une com-

<sup>(</sup>a) C'est par erreur, que M. Cristiani (page 24), le fait de 15 pouces 9 lignes,

CH. III. Université de Padoue. \$9 paraison exacte saite par M. Toaldo; celui de Venise 1540, ou un pied & dix lignes, & celui de Treviso 1830,6 ou 15 pouces 3 lignes & 760; nous parlerons ailleurs de ceux de Vicense & de Vérone.

Le bras de Padoue est de deux sortes: Braccio à Lana 3001, ou 25 pouces & un dixieme de ligne.

Braccio da seta 2815 ou deux pieds

moins  $6\frac{1}{2}$  lignes.

Pour la mesure des terres on emploie une perche de six pieds; l'on appelle Tavola une perche carrée, & Campo une surface de 840 perches carrées, à Venise, à Padoue, à Vicense & à Treviso, en employant respectivement pour chaque pays le pied qui est d'usage. Pour mésurer les distances, ainsi que les murailles & les édifices on se sert du pas, passo, de cinq pieds; ainsi le mille de Padoue, qui fait mille pas, revient à 915 toises de Paris.

Pour mesurer le bois à brûler on se sert d'un pas de 4 pieds du pays, & l'on appelle Passetto di legno un

cube de 4 pieds en tout sens.

Il y a deux fortes de poids à Padoue, la libra groya & la libra jottile; l'une

v

& l'autre se divise en douze onces. La premiere sert à peser les comestibles naturels, non artificiels; la livre légere sert à peser le pain, les pâtes, la soie, la laine, le fil, les drogues; mais pour la médecine on se sert de la libra sottile de Venise.

M. l'abbé Cerato professeur d'architecture, & M. Toaldo professeur d'aftronomie ont comparé les poids originaux des deux livres de Padoue avec la ivre des orfevres de Venise, qui contient 1728 carats, & ils ont trouvé les livres de Padoue 2346 & 1638 de ces mêmes carats: la livre des orfevres se divise en douze onces, l'once en 144 carats, le carat en 4 grains. M. Toaldo m'a de plus envoyé des modeles exacts de chacune de ces livres, & M. Tillet les a pefées à Paris avec soin; la libra fottile qui pese 5552 grains du poids des orsevres (T. VIII, p. 569) sait à Paris onze onces un demi gros & 14 grains ou 6386 grains. La libra groffa, qui pele 9384 grani d'orefice, fait à Paris 15 onces 7 gros & 6 grains on 9150 grains, ce qui diffère de 4 grains de la quantité trouvée par M. Toaldo pour le rapport des deux livres de Padoue; CH. III. Université de Padoue. 61 cela diffère beaucoup de ce que M. Tillet avoit donné (mém. de l'ac. 1767. p. 406) (a) mais la livre dell' orifice s'accorde affez bien avec le marc des orfevres que donne M. Tillet, car il en résulte pour la livre 6745 grains.

Voici donc les deux livres de Padoue, comparées avec la livre des orfevres de

Venise, & avec celle de France.

|                                                                    | Grains de France. | Grains de Venise.    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Libra del orofice. 1748<br>Libra gtossa 2346<br>Libra sottile 1638 | 9150              | 6)12<br>9384<br>6552 |

La livre de France est de 9216 grains: Le sequin de Venise pesant 16 carats, & 3 grains, il en saut 139 & 1 grain pour faire la premiere livre; il saut 97 sequins & 4½ grains pour saire la seconde.

Un pied cube d'eau de puits mesure de Padoue pese 98 \frac{1}{3} livres grosses 4 onces & 144 carats, tandis qu'un pied cube de France pese 68 liv. 8 \frac{2}{3} onces de Paris. Ainsi la livre grosse de Padoue est à celle

<sup>(</sup>a) Suivent M. Tillet, il y avoit sans doute essa livre grosse est de 9185 reur dans les mémoires grains de France, & la livre légere de 5846, mais

de Paris comme 913 est à 983 ou presque comme 15 est à 16: 100 petites livres de Padoue sont 112½ petites livres de Venise, libre sottili.

100 Livres groffes de Padoue font 102

livres grosses de Venise.

Le Staio qui est la mesure du blé à Padoue pese 44 livres grosses, qui sont à peu près 41 livres de Paris : c'est un cylindre qui a de diametre 13 pouces 4 lignes & un quart de France, & de hauteur 10 pouces six lignes. Il se divise en quarte, & la quarta en quartaroli.

Le Sacco contient 4 Staia à Padoue & à Vicense, mais trois seulement à Venise, à Treviso, & Polesine.

Le sac de blé à Padoue pese 176 livres grosses de Venise ou 190 livres

poids de marc.

Le mojo ou moggio mesure idéale dont on parle dans le commerce, est de 12 staia, ou de 528 livres grosses; le prix moyen du blé est de 68 livres 9 sous de Venise le muid (M. Toaldo, Giornale, 1784, p. 71).

La Botte mesure de vin à Padoue se divise en 12 mastelli, le mastello en 72 inguistare, ou boccie. Une inguistara d'eau de puits pese deux livres grosses & 50 ½ carats ou 202 grains; le secchio vant 10 inguistare, & le tonneau 80 secchi.

## CHAPITRE IV.

Environs de Padoue, Description de Vicense.

Es environs de Padoue renferment divers objets de curiosité; tels que les bains d'Abano (1), la Chartreuse, les couvens de Praglia & de Monte-Ortone & sur-tout le palais Obizzi à Cataio.

M. l'abbé Farsetti étoit aussi occupé à embeliir une maison à Sala, (qui est à 3 lieues au nord-est de Padoue) où il s'étoit retiré pour s'occuper d'histoire naturelle & d'agriculture; il y sit venir des arbres de tous les pays, de la vigne de Bourgogne avec un vigneron, & de la terre même où elle croît, pour essayer s'il étoit possible d'avoir

<sup>(</sup>a) Claudien a donné étoient célebres dans le une description intéressante temps de Tibere; il y a des bains d'Abano, qui eu un ouvrage à ce sujet,

64 VOYAGE EN ITALIE, du vin de Bourgogne en Italie; il y a de beaux berceaux de citroniers sur lesquels on bâtit une serre pendant l'hiver; des ananas, des plantes exotiques; des bosquets charmans, & des curiosités d'agriculture & de physique; par exemple un jasmin greffé sur un oranger, tous les deux très-bien venus; le pêcher, le figuier, la vigne, greffes sur des orangers, lui ont donné des fruits pour la plûpart; enfin il mettoit dans ce nouveau genre d'occupation autant de dépense & d'ardeur qu'il en avoit mis quelques années auparavant dans la peinture & les antiquités lorsqu'il faisoit la collection dont nous avons parlé T. VIII, page 555.

La maison du sénateur Angelo Quirini, à Altichiero, une petite lieue au nord de Padoue, n'est pas si grande, mais d'un goût plus recherché, & digne de curiosité, ainsi que celui qui l'habite.

Il y a d'après d'Abano, 7 milles au midi de Padoue, une montagne, où l'on voit des colonnes prismatiques de bafalte, on l'appelle *Monte-rosso*, nous en parlerons à la suite de Vicense.

ARQUA, village à 4 lieues au S. S. O. de Padoue du côté d'Este est remarquable par le tombeau de Petrarque, qui y

CHAP. IV. Vicenfe. 65 mourut en 1374, jouissant de la plus grande réputation & comblé des plus grands honneurs que jamais poète ait reçus de son vivant. Nous en avons

parlé dans le tome III, pag. 105.

Après cette digression nous allons reprendre la route de Padoue à Vicense, que nous avions interrompue. De Padoue à Arslesica, ou Slesega, il y a une poste ou huit milles; de Slesega à Vicense, une poste de dix milles. On paye 15 paules par couple de chevaux & 7<sup>1</sup> par bidet, à moins qu'on n'ait un ordre comme nous l'avons dit. Lorsque l'on est à une lieue de Vicense, on passe la Tesina sur un beau pont de pierre bâti par Palladio.

VICENZA, Vicense, en latin Vicentia, est une ville d'environ 30 mille habitans, située à 15 lieues de Venise, du côté du couchant; elle sut sondée, ou du moins agrandie & peuplée par les Gaulois Sénonois, 392 ans avant J. C. aussi bien que Vérone, & tomba comme elle sous la puissance des Romains; il en est parlé dans Cicéron (a).

<sup>(</sup>a) Vicentini me & M. vant; his ne quam pa-Brutum præcipue obsertiare injuriam sieri in Se-

## 66 VOTAGE EN ITALIE,

A l'arrivée des Goths, cette ville fur saccagée par Attila; soumise ensuite aux Lombards, puis aux rois d'Italie; mais elle secoua le joug, & sorma pendant quelquetemps une république particuliere. Elle sut brûlée par l'empereur Fréderic II, dans le temps qu'il faisoit la guerre au pape Grégoire IX en 1236, guerre cruelle dont l'empereur sut la victime, & qui donna naissance aux longues divisions des Gibelins & des Guelses.

Les Carrares de Padoue, les Scaligers de Vérone, les Visconti de Milan posséderent Vicense successivement; enfin lassée, comme tant d'autres villes, des divisions intestines, & des tyrannies particulieres, elle se donna aux Vénitiens en 1404, sous la garantie de ses loix, de son gouvernement, & de ses priviléges, dont elle jouit encore à quelques égards. L'empereur Maximilien la prit en 1509, mais il la rendit aux Vénitiens en 1516. V. Marzari storia Vicentina, & Pagliarino

natu vernarum causa à te publicam summum. Cic. L. peto: cousam habent optimam; Officium in RemQui a publié aussi une histoire de Vicense.

Il est difficile de donner une évaluation de l'étendue de Vicense; parce qu'elle a une figure irréguliere; mais elle a plus d'une lieue de tour (a); elle est environnée d'une double muraille; mais l'ancienne entre dans les maisons, & la seconde ne suffiroit pas pour la mettre en état de désense.

La ville est traversée par deux rivieres, Bachilione & Rerone; ce sont des especes de torrens, qui la désolent par des inondations. Il y a six ponts, l'un desquels, appellé le pont delle Barche, est remarquable par sa grandeur, & sorme un bel arc. Il y a sur les parapets une balustrate de marbre, à peuprès dans le genre de celle qui est dans la cour du Luxembourg à Paris. La grandeur de ce pont saisoit dire à un plaisant: Achetez une riviere ou vendez ce pont.

Les bâtimens particuliers de Vicense sont plus remarquables que les Eglises.

<sup>(</sup>a) On peut en juzer pas géométrique étoit de dans le plan de Vicense. 5 pieds de Vicense, ou qui est joint à cet ouvrage. J'ai supposé que le pas & demi.

Le célebre architecte Palladio, mort en 1580, qui étoit né dans cette ville, y a déployé fes talens d'une maniere brillante. Vincent Scamozzi fon contemporain & fon rival, célebre par fes écrits comme par fes édifices, fe diftingua également à Vicenfe; & les jeunes architectes devroient féjourner dans cette ville pour y étudier la pureté du style & la justesse des proportions.

Il y a près de 20 maisons décorées qui passent à Vicense pour être de Palladio; elles n'en sont pas toutes, mais il a eu des imitateurs distingués. Je commencerai par le theâtre de Palladio, qui est le plus célebre édifice de Vicense, & le ches-d'œuvre de ce sameux archi-

tecte.

TEATRO OLIMPICO, théâtre ainsi appellé du nom de l'académie Olympique; ce su l'une de plus anciennes de l'Italie, puisqu'on lit dans un ancien manuscrit de Vicense, qu'en 1568 la maison de l'archidiacre Porto avoit été louée pour les assemblées des académiciens Olympiques.

Ce théâtre est situé vers la place de l'Isola, dans un grand bâtiment, ou l'on entre par plusieurs rues; il est dans

CHAP. IV. Vicenfe. 69 la forme des theatres anciens; les modernes ne l'ont point imitée: elle auroit cependant des avantages pour le spectacle, & il semble que M. Cochin l'ait pensé de même, par un projet de théatre qu'il donna en 1765, à l'occasion de la réconstruction de l'Opéra de Paris, qui avoit été brûlé en 1763; son plan approche beaucoup de celui du théâtre de Vicense, comme on en jugera par la figure que je joins à cette

description.

Le Proscenium ou l'avant-scène a 78 pieds & demi de largeur, & 21 de profondeur, il représente l'entrée d'une ville. On voit un arc de triomphe à l'honneur d'Hercule; les statues & les bas-reliefs sont relatifs à ce heros. Il y a sept especes de rues qui partent du fond du théâtre, & aboutissent dans l'avant-scene; l'ouverture principale a 13 pieds 10 pouces; les autres, 6 pieds 7 pouces; on apperçoit dans ces différentes avenues, des maisons, des temples, des forêts en relief, ou en perspedive; & tout est distribué d'une maniere très-propre aux tragédies. Les décorations sont de Scamozzi. La façade du théâtre, au-delà de l'avant70 VOYAGE EN ITALIE, scene, est décorée de deux ordres de colonnes corinthiennes, surmontés d'un attique, avec des niches & des statues en très-grand nombre; le premier or-

dre a 20 pieds de hauteur, le second en a 16, l'attique a  $9\frac{1}{2}$  pieds. Le parterre est environné par 14 rangs de gradins en sace du théâtre, qui forment les places des spectateurs, ou la Scalinata. Ces gradins sont disposés sur une demi-ellipse, dont le grand axe est parallele à la face du théâtre, ainsi qu'étoient les théâtres anciens, suivant les descriptions de Vitruve, & de Daniel Barbaro: ils occupent un espace de 23½ pieds de prosondeur : le rang inférieur des gradins a environ 80 pieds dans le contour de son demiovale, & le rang supérieur a 140 pieds. Au-dessus du dernier rang est une tribune décorée, qui regne tout autour, dont les colonnes ont 14 pieds & demi, y compris l'entablement. Le grand dia-metre intérieur de la falle a 102 pieds, & celui du bas des gradins au niveau de l'orchestre a 56 pieds; la prosondeur est de 40 pieds y compris les gradins & de 17½, au bas des gradins: on éleve le parquet à la hauteur du théâtre,

Pour en faire une salle de bal. La hauteur totale est de 52 pieds au-dessus

du pavé.

On voit dans cette salle ue grand nombre de statues saites par Vittoria, & Marinali; elles sont d'une pâte ou d'une espece de stuc extrêmement dur; toute la saçade du théâtre, & toute la colonnade qui est au-dessus des gradins de la salle en sont ornées.

Les académiciens Olympiques en faifant construire ce theâtre, avoient pour objet de donner une idée des spectacles anciens; ils y jouoient eux-mêmes des pieces de Sophocle & d'Euripide traduites en vers italiens: on y représenta aussi la Sopronisbe du Trissino, tragédie où pour la premiere sois l'on voit les trois unités. Aujourd'hui l'on y joue rarement; on y tient les assemblées publiques de l'académie, dont les salles sont contiguës.

Ce theatre sut sait en 1584, comme on le voit par l'inscription qui est audessus de l'avant scene: Virtuti ac genio, Olympicorum academia theatrum hoc à fundamentis erexit, anno 2584. Palladio, Archit. Il y a des auteurs qui disent qu'il sut commencé le 23

72 VOYAGE EN ITALIE, mai 1580. Palladio étant mort le 19 août 1580, n'eut point le plaisir de le voir finir, mais ce fut sur ses dessins & sur ses plans qu'on en continua la construction. J'ai vu des connoisseurs qui regardoient cet ouvrage comme la plus belle architecture moderne de l'Italie (a).

Palais de Vie penfe.

Parmi les palais de Vicense, il faut d'abord compter les deux palais publics: la Ragione, ou Palazzo della Raggion, est celui où se rend la justice; il est situé sur la place des seigneurs; c'est un grand & bel édifice de Palladio, où il y a deux portiques l'un sur l'autre, décorés d'ordres dorique & ionique. La falle est grande, mais elle n'est pas belle; c'est-là que les plaideurs

jet de ce théâtre, Temanza dans la vie de Palladio, Il Forestiere instruito delle cose di Vi cenza, Scamozzi 1761, in. 40. Description du theâtre de Vicense, par M. Patte. A Paris, chez Gueffier, rue de la Harpe, 1780. Effai sur l'architecture théâtrale, par M. Patte, 1782. On le trouve dans la collection des plans de

(a) On peut voir au fu- i théâtres, par M. Dumont. Dans ce dernier ouvrage le plan du théâtre de Vieense n'est point exact; mais il est gravé en cinq planches in-folio, dans la derniere édition des œuvres de Palladio, donnée par M. Bertolli Scamozzi en quatre vol. Il y en aura un cinquieme pour les deffins des antiquités, qui furent faits par Palladio.

CHAP. IV. Vicense. 73 se rassemblent, comme dans la grand-

salle du palais à Paris.

Sur la porte de la falle du conseil, est un grand tableau de Jacob Bassan, représentant deux recteurs aux pieds de la fainte Vierge, bien coloriés, mais bisarrement composés.

Sur une des faces de la place, visà-vis le palais public, est le Palazzo del Capitanio, qui est d'un ordre com-

posite, de Palladio.

Un peu plus loin, sur la même ligne, est le mont de piété, où l'on prête pour 13 mois à quatre & un sixieme pour cent d'intérêt; il y a dans le même lieu une fondation considérable pour des aumônes & une bibliotheque publique : l'escalier en est très-beau; l'architecture est maigre; elle est de Giacomo Borella; on en peut voir la description, comme de beaucoup d'autres palais de Vicense, dans le Forestiere istruito que j'ai déja cité.

La place de l'Isola, auprès de laquelle les deux rivieres s'unissent, est vaste & environnée de maisons ordinaires; mais on y remarque un beau palais des comtes Chiericati; il est de Palladio, & d'une étendue immense; le premier or-

Tome IX.

74 VOYAGE EN ITALIE, dre forme un péristile de colonnes doriques sans piédestaux, qui posent sur un simple soubassement; le second ordre est décoré de colonnes ioniques; elles sont engagées dans les croisées qui forment le principal corps de bâtiment, mais elles sont isolées dans les deux loges ou pavillons qui sont de chaque côté.

Les autres palais principaux, décorés par le célebre Palladio, sont les suivans: Valmarana Trison; Conte Porto Barbaran; Tiene mori, celui-ci n'est pas entiérement sini; Trissino di ponte suro; Orazio Porto; Conte Schio, cidevant Monti. Il y a aussi la Casa di Palladio. Les palais des comtes Orazio Trento, & de Trissino Basson, sont de Scamozzi; le second est le plus magnisque de tous, de même que celui de Tiene del Castello. On ignore de qui est le palais Caldogno, ainsi que le palais du comte Valmarana del Giardino; on le désigne ainsi à cause d'un trèsbeau jardin qu'il y a dans son palais.

Je pourrois citer beaucoup d'autres

Je pourrois citer beaucoup d'autres maisons qui sont très-belles; plusieurs ne sont point achevées, sur-tout dans les environs; Palladio avoit tellement donné aux Vicentins le goût de bâtir,

CHAP. IV. Vicenfe. 75 qu'il ruina, par ce moyen, plusieurs sa-milles : on disoit qu'il ne les aimoit pas, & que c'étoit par malice qu'il avoit trouvé le moyen de se venger d'eux, en leur faisant saire de ces solies ruineuses: on remarque, par exemple, la maison du comte Julio Porto, actuellement habitée par Trivilli, marchand de soie, c'est la cinquieme partie d'un palais, dont Palladio avoit donné les dessins, & qui eût été immense; il n'y a que deux croisées, décorées de trois colonnes engagées, d'ordre composite, qui posent sur un piédestal servant de soubassement; il n'a point été fini faute d'argent.

On compte plus de 60 églises à Vi- Eglises. cense, mais elles ne renferment que peu d'objets de curiosité, si l'on en excepte

les fuivantes.

LA CATHÉDRALE. On y voit une vaste tribune, ou élévation du rondpoint, qui fait fort bien; elle fut décorée à l'occasion du concile de Trente, qui devoit s'y assembler : le pavé du chœur est en compartimens. D'ailleurs cette église est gothique, il n'y a point de bas-côtés; au-deffous du chœur est une église souterraine.

76 VOYAGE EN ITALIE,

SANTA CORONA, église des Dominicains; dans la chapelle du sond des bas-côtés à gauche, on voit une adoration des Mages, de Paul Véronese, bien composée, peinte avec une grande fraîcheur, & une belle finesse de tons i on diroit que ce tableau vient d'être fait. Il y a de riches draperies qui sont vraies; la Vierge est belle, quoiqu'elle n'ait pas assez de noblesse. Le peintre a tenu ses figures trop sur le bord de la toile de son tableau, ce qui en rapproche le premier plan, & nuit à son effet.

Au troisieme autel à gauche, S. Antonin, archevêque de Florence, distribuant l'aumône aux pauvres, tableau de Léandre Bassan, bien composé, mais dont l'effet n'est pas piquant; les plans sont correctement observés, la couleur en est un peu dure, & le point de vue trop haut.

On conserve dans cette église une épine de la couronne de J. C. dont S. Louis sit présent à un évêque de Vi-

cense.

Dans le chœur de l'église de S. Laurent, le mausolée de Léonard Porto; il est décoré de colonnes d'ordre ionis Que; la composition en est très-simple & bien exécutée.

A S. Roch, il y a un tableau du Bassan, & un de Zelotti, qui étoit du

temps & du pays de Véronese.

Dans l'église de S. Michel, à la chapelle au fond des bas-côtés à gauche, S. Augustin qui guérit des pestiférés, tableau du *Tintoret*: il est traité d'une couleur assez claire, & il n'est pas mal composé, mais la perspective aérienne pourroit y être mieux observée; ce n'est pas un des meilleurs ouvrages de ce maître.

On ne voit à Vicense que de légers restes d'antiquités; dans les jardins des Pigasetta, ou Battistelli, les ruines d'un théâtre qu'on croit avoir été bâti du temps d'Auguste; un reste du palais impérial qui en étoit proche; une partie de l'aqueduc qui y portoit les eaux, dont on voit trois arcs au village de Lobia; une statue d'Iphigénie en marbre grec, qui est aux Dominicains; un chapiteau de colonne qui sert de bénitier à S. Thomas: & un morceau de colonne cannelée, qui est sur la place Gualdi.

J'ai vu avec plaisir une grande ma- Commerce.

78 VOYAGE EN ITALIE, nufacture de soie, qui étoit établie depuis quelques années à Vicense, & qu'on appelle Negozio di Franceschini, où travailloient plus de 1500 personnes: l'auteur qui est un homme intelligent, a su tirer parti d'un ruisseau, de la façon la plus ingénieuse : tous ses devidoirs & ses moulins sont disposés de maniere à employer le moins de bras qu'il est possible; je crois que Vaucanson (mort en 1782), qui a fait de si belles choses à Aubenas, eut trouvé encore des idées ingénieuses dans la manufacture de Vicense. On fabrique dans cette ville beaucoup d'étoffes de soie qui se répandent en Italie & en Allemagne.

On fait aussi à Vicense des fleurs artificielles très-estimées, sur-tout les petites plantes herbacées, dans le couvent de sainte Marie la Neuve, & dans celui

des Convertite.

Il y a une grande foire qui commence le 15 mai, & qui se tient principalement

dans la place de Vicense.

Couverne-

La ville a le privilége d'être gouvernée par la nobletle du pays, divilée en deux corps, Collegio de Dottori, & Configlio, qui choitissent les juges &

CHAP. IV. Vicense. les chefs de la ville, & qui décident toutes les causes sans appel. Aussi la noblesse de Vicense est-elle riche & en grande considération : on dit en Italie, Conti di Vicenza, Marchesi di Mantova.

Le podestà, qui est nommé par la république de Venise, préside au consulat & au conseil; c'est un juge civil, les particuliers sont les maîtres de le prendre pour juge, à la place des Ma-gistrats ordinaires, mais c'est à la charge de l'appel à Venise : les sentences de mort doivent être soumises à la révision du conseil des Dix à Venise. Le Capitano a dans son département, le militaire & l'administration économique. ainfi que dans les autres villes de l'état de Venise.

Les habitans de Vicense passent pour caracteres être un peu vindicatifs & sauvages; le voisinage des montagnes entretient naturellement un peu cet ancien caractere de férocité, que les divisions, les guerres, les trahisons, formerent pendant plusieurs siecles en Italie : on comptoit qu'il y avoit eu en 1765, plus de 300 meurtres ou assassinats dans le territoire de Vicense, qui ne renferme pas 200

80 VOYAGE EN ITALIE, mille habitans; aussi avoit-on fait passer en proverbes les assassins de Vicense: l'on dit du côté de Vérone, Vicentine Cani e Gatti, ou Mangia Gatti, & les Vicentins répondent pour faire la

rime, Veronesi Mezzimatti.

Les femmes sont jolies à Vicense; & elles ont un beau tein. Les Contadines ou villageoises ont bonne grace; elles portent ordinairement des chapeaux de paille; mais quelques-unes ont leurs cheveux tressés avec des rubans & roulés derriere la tête; elles mettent communément une rose ou un œillet à leurs cheveux avec la branche, d'une manière fort galante, sur-tout vers Padoue.

Parmi les gens de lettres qui étoient à Vicense, on distinguoit le comte Jean Leoni Montanari, mathématicien, qui est mort, ainsi que le comte Louis Barbieri, métaphysicien, qui avoit écrit sur la philosophie. Actuellement on cite M. l'abbé Pieropan, maître de physique, auteur de plusieurs machines ingénieuses, sur-tout de celle qui sert à remettre les fractures, & qu'on a publiée à Paris avec éloge en 1782.

M. Antoine Turra, médecin de Vicense, a donné un catalogue des plans CHAP. IV. Vicenfe. 8 m tes du mont Baldo, & du mont Sumano, & il travaille à une flore d'Italie, qui contiendra plus de 1600 plantes décrites, avec les synonimes & les propriétés.

M. Jacques Zigno, qui avoit fait imprimer à Vicense, en 1771, les trois premiers chants de la Messiade de Klopstock, les a retouchés, & a donné les dix premiers chants de ce poëme à Vicense, en 1782, en deux vol. in-8°.

Madame Elisabeth Caminer Turra est auteur d'un journal & de plusieurs poésies; elle a donné à Vicense en 1781, le premier volume de sa traduction du Gesner, intitulée, Le opere del signor Salomone Gesnero tradotte della signora Elisabetta Caminer Turra; con le due novelle morali del signor Diderot. Vicenza, 1781, in-8°.

M. Bertolli Scamozzi, habile architecte, garde du théâtre olympique, a donné une belle édition de Palladio; il s'appelle Scamozzi, parce qu'il jouit d'une pension que Scamozzi fonda pour le meilleur architecte de son pays, à

la condition de porter son nom.

M. Calderari, jeune gentilhomme, exerce l'architecture avec le plus grand succès.

82 VOYAGE EN ITALIE,

M. le docteur Festari, est aussi connu à Vicense.

M. Jean Arduini étoit ingénieur de la ville, & professeur de chimie, de métallurgie & d'ory&ologie; c'est un homme très-intelligent, très-actif, & trèsutile dans son état; mais il est allé à Venise, & on l'a mis à la tête de l'administration économique & rurale, dans l'état de la république; on peut voir l'éloge que M. de Saussure fait de son savoir, dans le Journal de Physique, janvier 1776.

Son frere M. Pierre Arduino, est un savant botaniste, dont nous avons

parlé à l'article de Padoue.

Le territoire de Vicense est très-peuplé : l'on y recueille affez de blé pour nourrir le pays pendant trois ans. L'on y fait environ 200 mille livres de soie, poids de Vicense (a), mais on la trans-

trique les einq pieds du Le pied vaut 13 pouces 1 pays.

<sup>(</sup>a) La livre Sottile de lig. 10; ainsi le pas géomé-Vicense, équivaut à 10 en- trique d'Italie employé dans ces 6 gros, 48 grains de le plan de Vicense, vaut Paris. Elle se divise en 8 5 pieds ; pouces 9 1 lignes; dramme, chacune en trois & j'ai supposé que 100 toi. scrupules, le scrupule en fes faisoient 100 1 pas ; 60 grains, c'eft - à - dire, parce que dans chaque ville que la livre contient 1440 | on prend pour pas géomé. grains.

CHAP. IV. Vicenfe. 83 porta ailleurs. La grande manufacture de Schio fournissoit 500 pieces d'étoffes par an; mais ce commerce est fort diminué.

Dans le village delle Nove, on a établi une fabrique de faïance & une de porcelaine.

L'abondance des eaux dont le territoire est arrosé, le rend très sertile, &

on l'appelle le jardin de Venise.

Les environs de Vicense offrent un Environs de grand nombre de choses remarquables la ville, en architecture, en peinture & en histoire naturelle. On trouve d'abord au fortir de la ville, le champ de Mars, grande esplanade bordée de fossés, l'on va le soir y prendre le frais : le milieu est semé de sainsoin, on y entre par un arc de triomphe où il y a une grande porte cintrée, & deux petites Triomphe, portes carrées, avec une fenêtre aussi carrée au - deffus ; il est décoré de colonnes doriques à refends, qui sont engagées, & porte un petit attique, au milieu duquel il y a une inscription : cet attique est terminé par un fronton : aux deux extrê mités de l'entablement, on voit deux petites pyramides. Cet arc est d'une bonne proportion.

D vj

## 84 VOYAGEEN ITALIE,

Le jardin du comte de Valmarana, est situé vis-à-vis de cet arc de triomphe; on y voit un petit péristile, qu'on dit être du Palladio, décoré de six colonnes d'ordre dorique qui portent un fronton: il sert pour prendre le frais à couvert; il est précédé de quelques chambres qu'il

forment un petit calin.

La rotonde est un casin du marquis Capra, à un mille de Vicense, il est de Palladio; on y lit dans la frise, Marius Capra Gabrielis F. On y monte par quatre escaliers qui conduisent aux quatre faces différentes, composées d'un péristile de six colonnes ioniques qui supportent un fronton; ainsi extérieurement, cet édifice a le caractere d'une église; on entre dans les salles à manger, & dans tous les bas, par des portes pratiquées au milieu des escaliers : au premier étage, il y a dans le milieu un falon de forme ronde, avec quatre especes de galeries qui conduisent aux quatre péristiles; ces galeries étant sans portes, font partie du salon : il est décoré en peinture d'un ordre dorique composé: ce faux ordre soutient un balustre réel qui est sur l'entablement, audessus duquel on peut tourner autour du falon.

La coupole est divisée en cadres, ou sont des tableaux & des niches; elle est trop chargée d'ornemens, & ces ornemens sont un peu lourds. Les peintures qui sont dans ces cadres, sont des fresques du Fiammingo, elles représentent des vertus, & plus bas des divinités: le dessin n'est ni léger ni correct; cependant les figures ne sont pas mal composées, la couleur en est vigoureuse & assez bonne: on trouve qu'il a cherché à imiter Paul Véronese.

Quand on fort de Vicense par la porte de la Madonna del monte, on trouve à droite un arc de Palladio, décoré de quatre colonnes corinthiennes engagées, portant un petit attique sur leur entablement : on voit au-dessus les sigures de N. S. & de S. Vincent, & le lion aîlé de S. Marc, dans le milieu; cet arc auquel on ne reproche que les colonnes engagées, est fort joli, bien en proportion : l'entablement en est cependant un peu serré. Il fait l'ouverture d'un escalier de 290 marches, qui conduit à l'église dont nous allons parler.

MADONNA DEL MONTE, église des Servites, à laquelle on arrive par des arcades, dans le goût de celles du portique de Bologne, T. II, p. 334; cette galerie en arcades, a un mille de long, depuis la ville; on y a travaillé longtemps, avec le secours des ames dévotes.

L'église est moderne & décorée d'un ordre corinthien: mais elle n'est point belle, on y a entassé beaucoup de mauvais ajustemens. On y remarque des statues & des bas-relies d'Orazio Marinali.

Cône de Paul Vétonese.

Dans le réfectoire des Servites, il y a un fort beau tableau de Paul Véronese, dont la composition est très - simple, dans le goût de celle de son tableau, qui est au résectoire de S. Jean & S. Paul de Venise, du moins l'architecture qui est très-belle est la même en général, & il n'y a de changement considérable, que dans la disposition des figures. Ce tableau représente une cêne donnée par S. Grégoire à cinq pauvres, dont l'un est J. C., l'autre S. Pierre, deux cardinaux sont aux deux coins de la table : l'ordonnance du tableau est admirable; il est bien colorié, les figures bien pensées, bien drappées & de beau caractère : une belle couleur locale Supplée à l'intelligence du clair-obscur,

CHAP. IV. Vicense. qu'on ne trouve pas assez dans ce tableau. On remarque sur le devant à droite, aub, près d'un pilier, un chien : à gauche, un finge & un page qui tient un petit chien: toutes les attitudes sont très variées, & les teintes très-fines, mais les ciels ont un peu changé.

nt La vue de la campagne & de la ville dont on jouit dans ce couvent, est belle : on y découvre une grande plaine couverte d'arbres, & une campagne très-

riche.

i,

y

e

e, A deux lieues de Vicense est une maison des comtes Caldonio, on Caldogno, où il y a des peintures esti-I mées : ce bâtiment passe pour être de Palladio, du moins il en a le goût & la richesse. 6.

1 Les comtes Trissino, les comtes Poianna, les comtes Gualdi, les Tiene les Tornieri, les Quinti, & sur-tout les , Porti, ont aussi de fort belles maisons de campagne : j'en pourrois citer beaue. le coup d'autres remarquables par leur architecture; car Palladio n'a pas restreint à l'intérieur de la ville l'exercice de ses e talens.

Les amateurs de la bonne architecture doivent aller voir le petit temple dans 88 VOYAGE EN ITALIE. le goût du Panthéon, qui est un ches-

d'œuvre, à 8 lieues de Vicense.

Costozza est un village situé à deux lieues au midi de Vicense, dans les Colles Berici, qui font composés de pierres calcaires: on y voit une grotte fameule creusée dans l'intérieur de la colline, en forme de labyrinthe & d'une vaste étendue: on l'appelle Covoli, l'on y trouve des falles, des allées, des routes, des arcs commencés, des sources, des incrustations, & d'autres singularités dignes de l'attention des curieux; le labyrinthe passe pour avoir une lieue de longueur ; ce n'est sans doute qu'une carriere qu'on a creusée anciennement.

Minéraux.

A S. Pancrazio di Barbarano, il y a des eaux chaudes sulfureuses. On trouve aussi beaucoup de mines dans ce territoire, sur-tout dans les collines de Tretto, où l'on tire encore une terre argilleuse, très-blanche & très-onclueuse; connue sous le nom de terre de Vicense. On s'en sert pour la porcelaine de Venise. Les eaux de Recoaro sont dans les montagnes du Vicentin, à deux lieues de Valdagno, & huit de Vicense au N. O. M. le chevalier Lorgna en a publié une analyse complete en 1780.

CHAP. IV. Vicenfe. 89
Ces eaux font martiales, & elles ont de la réputation depuis 1689, que la principale fource fut découverte. M. Lorgna a trouvé dans chaque livre quinze pouces cubes, mesure de Venise, d'air acide vitriolique, suivant la dénomination de Priestley, c'est-à-dire, de gaz sulfureux; huit grains poids de Vicense de selenite; trois grains de fer en dissolution; deux grains de fel amer à base terreuse; deux grains de terre calcaire commune, & un tiers de grain de terre vitrisable.

66

es de de

17

n

W

Les montagnes qui sont au midi de Padoue & de Vicense, Colles Euganei, surent le séjour des premiers habitans de la Lombardie, à qui l'on attribue la sondation de plusieurs villes; nous en avons parlé à l'occasion de Padoue.

Sette Communi, sont sept villages situés sur des rochers escarpés, entre Vicense & Vérone, habités par des hommes très-sorts & très-vigoureux; on croit qu'ils descendent des Cimbres & des Teutons, qui chasses par Marius, vinrent se résugier dans ces montagnes: ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils parlent encore dans le sein de l'Italie, l'ancien Saxon. Le roi de Danemarck,

go Voyage en Italie, étant à Venise en 1709, eut la curiofité de les aller voir : il entendit leur langue, & s'en sit entendre, en parlant Danois. Nous avons sur cette matiere un ouvrage curieux : Dei Cimbri Veronesi e Vicentini libri 2, di Marco pezzo Veronese, terza edizione. In Verona, 1763, in-8°. On parle aussi une espece d'allemand dans 17 communautés des

montagnes de Vérone.

10.4

Colonnes de Basalte,

Une partie des montagnes qui sont au nord de Vicense, du côté du Tirol, & au nord de Vérone sont volcaniques. La montagne du Diable auprès de S. Jean Ilarion, trois lieues au nord-ouest de Vicense, dans le territoire de Vérone, renferme des colonnes prismatiques de basalte, semblables à celles de la chaussée d'Antrim, ou de la chaussée des Géans en Irlande. M. Strange en a donné la description & la figure, dans les transactions philosophiques de 1775, & dans un mémoire imprimé à Milan en 1778, De' monti Colonnari, e d'altri phenomeni volcanici dellò stato veneto. M. l'abbé Fortis, a donné aussi sur cette matiere, un mémoire intitulé: Della valle volcanico-marina di Ronca nel territorio Veronese. Venezia, 1778, CHAP. IV. Vicense. 93 in-4°. Voyez le journal de physique, décembre 1779, p. 507. La description de la chaussée des Géans a été donnée par Drury, elle est rapportée dans l'Encyclopédie au mot Pavé des Géans, & représentée dans les planches, T. VI. Il faut consulter aussi sur cette matiere, l'ouvrage de M. Faujas sur les volcans éteints du Vivarez, pag. 333, & la description de la belle grotte de Fingal, dans l'île de Stassa, au N. O. de l'Ecosse, à 57 degrés de latitude. Lettres sur l'Islande, par M. de Troil, Paris 1781. A Tour in Scotland, par

M. Pennant, 1774, in-4°.

00

ur

91

20

9

12

Dans les montagnes qui sont au S. E. ou du côté de Padoue, on rencontre aussi des pierres ponces & autres débris de volcans (à ce que m'a assuré M. Arduini), on y trouve beaucoup de coquilles & de corps marins, des saphirs, des jacintes, des topases, des terres colorées, comme la terre verte de Vérone, dont nous parlerons plus bas; du verre sossille, des pierres obsidiennes, des pierres meulieres; du zinc, de l'arfenic, de l'alun, du charbon, & même des métaux précieux, on en voyoit des échantillons chez M. Arduini (qui a

92 VOYAGEEN ITALIE, publié quelques lettres à ce sujet), che2 M. Antonio Mastini à Valdagno, & chez M. Turra, médecin de Vicense.

En fortant de Vicense par la porte de Vérone, on trouve à un mille de distance, un casin de l'architecture de Palladio, appartenant ci-devant au comte Arsiero, actuellement aux Tornieri.

Mais avant que de parler de la route de Vérone, nous ferons une digression pour les petite villes de Bassano, & de Roveredo.

BASSANO est une ville de 10000 habitans, qui est à 7 lieues au nord de Vicense, & à 10 lieues de Padoue, sur les bords de la Brenta, à sa descente des Alpes, & sur la route d'Allemagne, dans une situation agréable; environnée de villages très-peuplés, & de collines qui sont plantées de vignes & d'oliviers. On ignore sa premiere origine, mais elle passe pour être ancienne. Elle dut son principal accroisfement aux Ezelins, qui s'y établirent. Cette famille étoit de la Marca Trivigiana; & M. Verci en a publié l'histoire. A la mort du dernier Ezelin, en 1259, cette ville reprit sa liberté, sous la protection des habitans de Padoue: elle passa ensuite successivement fous la domination de Scaligers, des Carrares, des Visconti. Ensin en 1404, elle passa sous la domination de la république de Venise, & sut fortissée &

Dans le temps de la ligue de Cambrai, Bassano sur prise & reprise plusieurs sois; les Allemands la saccagerent.

Mais depuis elle s'est relevée; elle a tous les priviléges de ville, & son confeil est réputé noble à Venise, comme

ceux des autres villes de Terre-Ferme. Le pont qui est sur la Brenta, & qui joint la ville avec le fauxbourg, appellé de Vicense, étoit un bel ouvrage de Palladio, mais il a été resait tout à neus

par Ferracini.

de

9

4

di

es

On remarque à Bassano, une grande & belle place, sur laquelle se bâtit actuellement la nouvelle église de S. Jean-

Baptiste.

Il y a fix portes de ville, dont l'une est de l'architecture de Palladio. Il y a 30 églises, tant grandes que petites, dans lesquelles on trouve beaucoup de tableaux des Bassans, qui ont fait la réputation de cette ville dans l'histoire de la peinture. Il y en a sur-tout, au

Dome, à S. Joseph, à S. François, aux Capucins, & à Notre-Dame-desgraces. La falle du conseil est, pour ainsi dire, une petite galerie de leurs ouvrages.

Day

Le plus célebre des Bassans est Giacomo da Ponte, appellé aussi le vieux Bassan, il nâquit en 1510; ses quatre fils se distinguerent aussi, sur-tout Fran-

çois & Léandre Bassan.

Cette ville est encore la patrie d'un habile mécanicien, nommé Barthélemi Ferracini, dont nous avons parlé, à qui l'on a élevé en 1783, un monument, où l'on voit son buste en marbre de Carrare. Il y a eu d'autres personnages remarquables, tels que Lazare Buon-amico, qui eut dans le seizieme siecle une très-grande réputation. Campesano poëte, Vittorelli théologien, Marinali sculpteur.

M. l'abbé Roberti, auteur connu, M.J. B. Verci, historien & antiquaire, M. Vittorelli poëte, y sont actuellement, & sont honneur à cette ville, ainsi que Volpato, habile graveur de

Rome.

M. Verci, les noms des autres person-

CHAP. IV. Baffano. 95
nages distingués auxquelles cette ville
a donné naissance.

L'imprimerie de Remondini, est le plus grand établissement de ce genre qu'il y ait en Europe, on y occupe mille personnes, sans compter ce qu'on fait imprimer à Venise : il y a 17 presses pour les livres, 21 pour les estampes, 4 pour les papiers dorés ou marbrés, onze graveurs en taille-douce, deux en bois, trois papeteries qui renferment dix cuves; M. Remondini a fait construire, en 1783, des cylindres à la maniere de Hollande, tels qu'on peut les voir dans l'art de faire le papier, qui fait partie de la collection des arts de l'académie; on y a établi des manufactures de papiers peints à la maniere de France ou des Indes; des fonderies de caracteres; enfin on trouve à Bassano, ce qu'on auroit peine à trouver dans de très-grandes villes, & l'on en a l'obligation à M. le comte Remondini (il posséde actuellement un grand fief, qui lui donne ce titre), il a 16000 ducats de revenu indépendamment d'un commerce immense. Au mois de mai 1783, M. Boscovich est allé s'y établir, pour faire imprimer la

9

ļ.

re

1=

,

96 VOYAGE EN ITALIE, collection de tous ses ouvrages mathématiques, en 5 volumes in-40, on en faisoit un volume tous les deux mois.

Le commerce de foie est considérable à Bassano, & il s'augmente encore de jour en jour; on y fait diverses étosses. Il y a une manusacture de porcelaine; on y travaille les cuirs & les peaux, & le commerce en général y a beaucoup d'activité. On tire des marchandises d'Allemagne par Trente, pour les distribuer dans l'état de Venise.

Le territoire produit beaucoup de blés, de vin & d'huile : la viande, le laitage, le gibier y font excellens & en abondance. L'air y est pur, & contribue à la santé des habitans, comme à

l'exercice de leurs talents.

M. Goldoni, ingénieur & naturaliste, a découvert en 1785, à trois lieues de Bassano, des restes de volcans, & de

la bonne pouzolane.

Au nord de Bassano, on trouve le Feltrin, province de la Marche Trevisane, dont la capitale est Feltri, ville située à 18 lieues au nord-ouest de Venise. Ce pays est remarquable par les productions marines dont la vallée est remplie, M. Odoardi a publié en 1764,

Peltri.

une dissertation en forme de lettre, à M. Vallisnieri, dans laquelle il prouve par le grand nombre de testacées qu'il a trouvés dans ce territoire, par les couches du terrein, & autres observations minéralogiques, que la mer adriatique a couvert la vallée de Feltri, qui n'est qu'une continuation des lagunes de Venise. Les dissérentes couches de pierres, de coquillages & de terres, sont inclinées vers la mer, & semblent marquer qu'elles en ont été abandonnées successivement, & que les lagunes de

Bassano n'est qu'à 12 lieues de Roveredo & de Trente; il y a des voyageurs qui vont visiter ces deux villes avant que d'aller à Vérone, & c'est ici

Venise se dessécheront aussi à leur tour.

le lieu d'en donner une idée.



41

## CHAPITRE V.

De la Ville de Roveredo & de l'Académie des Agiati.

OVEREDO, Rovereto, ou Rovereid, en latin Roboretum ou Roveredum, est une ville d'environ huit mille habitans, située dans le Trentin Autrichien, & la Marca Trivigiana (a), presque au milieu de la vallée agréable de Lagarina, sur le bord du Leno, à la gauche de l'Adige, quatre lieues au midi de Trente, qui la renferme dans son diocese, & dix lieues au nord de Vérone; on y passe quand on prend la route d'Allemagne; l'empereur en

quefois dans le Tirol , mais elle n'en dépend qu'accidentellement pour l'administration. Il en est de mê. Etrusques , ou par les Gau- tail.

(a) On la comprend quel- lois, vers le même-temps, que Vérone & Bresce, C'eft la premiere ville qu'on trouve en Italie , lorsqu'on vient par l'Allemagne. Mais me de Trente, qui est vé- comme j'écris pour les titablement une ville d'Ita - François qui ne vont guere lie, située dans la Marca jusques-là, je ne parlerai Trivigiana, fondée par les pas de Trente plus en deCHAR. V. Roveredo. 99 1765, & le pape en 1782, y ont se-

journé.

On ne sait guere quelle a été la premiere origine de cette ville, c'étoit autresois une dépendance du château de Lizzana, Arx Liciniana, mais l'on n'a presque rien écrit sur cette matiere; M. Andrea Saverio Bridi, secretaire de l'académie des Agiati se propose de travailler sur cette histoire.

Le savant abbé Tartarotti (Mem. ant. di Rovereto), est porté à croire qu'elle a été fondée par l'ancienne maison des comtes de Castelbarco qui étoient les maîtres de toute la vallée Lagarina, & qui y avoient bâti plusieurs châteaux dans des temps antérieurs à toutes les notices qui nous sont parvenues de Roveredo. En 1200 c'étoit la résidence du juge de la Vallée; en 1300 elle fut environnée de murs, & l'on y bâtit un fort. Il est souvent parlé de cette ville dans les titres postérieurs au onzieme siecle; mais il paroît que ce n'étoit alors qu'un fort petit endroit, appellé simplement Borgo ou terra di Roveredo. Lorsqu'en 1416 elle passa de la domination des comtes de Castelbarco à celle de la république de Venise, on en fit une forte-

E ij

reste considérable; on augmenta la population, & l'on y plaça un Capitanio & un Podestà.

Cette ville étant sur les confins de l'Italie & de l'Allemagne, & ses habitans naturellement industrieux, il s'y forma bientôt un commerce considérable, sur-tout celui des laines, qui attira dans la ville un grand nombre de samilles nouvelles.

La culture des mûriers & la fabrication des étoffes de foie s'y établirent avant 1500, & firent abandonner le commerce des laines; alors les citoyens les plus aisés de Roveredo voulurent acquérir le droit de bourgeoisse ou de noblesse à Vérone.

En 1488, Roveredo se désendit vaillamment contre les Allemands.

En 1509, Roveredo sut cédée par les Vénitiens à la maison d'Autriche, qui la posséde encore actuellement; l'empereur Maximilien lui accorda le titre de ville, avec divers autres priviléges; & par les traités de Worms en 1518, elle sut unie au comté de Tirol. L'année suivante il y eut plusieurs perfonnes aggrégées à la noblesse de cette province: & plusieurs autres dans la suite

CHAP. V. Roveredo. 101

qui ont reçu le titre d'Eques Auratus, de chevalier, de baron, ou de comte du faint Empire; ensorte que l'on y compte actuellement environ quarante familles ainsi décorées. Plusieurs des citoyens de cette ville ont en le titre de conseiller de l'empereur, & plusieurs ont rempli des postes distingués dans les ara

mées d'Allemagne.

L'église archipresbytérale de S. Marc; est la principale église de Roveredo; elle su interdite par l'évêque de Trente, à l'occasion d'un mausolée que la ville vouloit élever à l'abbé Tartarotti, qui avoit écrit contre le prétendu martyre de S. Adelpret, évêque du douzieme siecle, pour lequel on a une grande vénération à Trente; les habitans de Roveredo soutinrent leur droit de patronage sur l'église, & ils gagnerent leur procès.

Il y a une bibliotheque publique dans le collége, fondé en 1662, par le chanoine Ferdinand de gli Orefici, & l'on y a réuni celle de l'académie.

Le commerce actuel de cette ville consiste principalement dans le transport & les commissions de soie pour l'Allemagne; celle que l'on recueille dans le pays

E iij

102 VOYAGE EN ITALIE, est peu considérable, à cause de la petitesse du territoire; mais on l'y travaille parfaitement : l'art des teintures y est aussi porté assez loin, sur-tout pour un pays, où l'on a peu de ressources. Les richesses que ce commerce y a versées, de même que le luxe & le goût de so-ciété qui en est une suite, ont contribué à en polir les mœurs; & le changement est devenu si grand depuis quelques années, que les personnes d'un certain âge ne reconnoissent plus leur propre pays: le même changement me paroît avoir eu lieu dans la plupart des villes d'Italie, par la grande fréquentation des étrangers qui y voyagent plus que jamais.

Cette ville est jolie; les maisons sont bâties d'une belle pierre blanche ou rouge, semblable à celle dont on se sert à Trente: on s'apperçoit de l'augmentation des richesses de cette ville, par le grand nombre de nouveaux édifices, par les équipages, par les ameublemens & autres superfluités du goût le plus moderne: on y a bâti une salle de théâtre; & le nombre des habitans paroît

s'accroître de jour à autre.

Le langage du pays est moins dur

CHAP. V. Roveredo. 103 que celui de bien d'autres de la Lombardie, il est susceptible même des agrémens de la poésie, comme l'a fait voir le Cav. Joseph Vannetti, dans un petit ouvrage fait sur ce sujet.

Le goût des belles lettres s'y est répandu en même temps que les autres genre de culture, & l'on en a banni la vieille maniere de philosopher, qui infectoit encore l'Italie, il n'y a pas bien

long-temps.

On attribue le principal mérite de cette révolution à l'abbé Jérôme Tartarotti, mort en 1761, qui étoit un savant critique, & un poëte très-estimé. Il a écrit contre le préjugé des sorciers, & il a eu la gloire de faire revenir bien des personnes de cette stupide crédulité. Il fut secondé par son frere Jacques Tartarotti; auteur de la notice des écrivains du Tirol & de Trente, par le P. Mariano Ruele, Carme, par le docteur Antoine Chiusole, qui a donné une bonne géographie, & par le Cav. Joseph-Valerien Vanetti, qui a donné plusieurs ouvrages d'érudition & de poésie. M. Vanetti contribua sur-tout à répandre dans la bonne compagnie le goût des lettres : sa feinme Bianca Laura Sai104 VOYAGE EN ITALIE,

bante, qui dès sa jeunesse, avoit cultivé son esprit, sous la direction de l'abbé Tartarotti, s'occupoit de poésie, de mufique, de dessin; elle a été regardée comme une des femmes distinguées de l'Italie; on imprime actuellement quelques-unes de ses lettres sur les devoirs & la parure des femmes, dans la Raccolta d'opuscoli, que publie l'abbé Meloni de Ferrare, avec d'autres ouvrages des Italiennes distinguées. Elle contribua beaucoup vers 1750, à l'établissement d'une académie qui est devenue célebre. Les personnes qui se rassembloient chez elle, tel que l'abbé Joseph-Felix Givanni, l'abbé Gotardo Festi, M. Francois Saibante, s'occupoient de poésie & d'éloquence; ils s'affocierent ensuite MM. Clement Baroni Cavalcabò, le baron Valeriano Malfatti, l'abbé Jean-Baptiste Grafer; enfin l'académie des Agiati de Roveredo commença au mois de décembre 1750; les principaux auteurs de cette institution, furent MM. Joseph Valerien Vannetti, François Saibante, & Mad. Vanetti, chez laquelle se tenoient les assemblées.

Le nom d'Agiati signisse a lor Agio; à leur aise, c'est l'académie des gens

CHAP. V. Roveredo. 105 qui donnent carriere à leur goût & à leur génie, sans gêne & sans contrainte: les autres académies pourroient toutes, ou à-peu-près, se donner le même nom, du moins en Italie. La devise (impresa),

est un petit escargot (Chiocciolino), qui se glisse jusqu'au sommet d'une pyramide, avec cette légende, Giunto'l

vedrai per vie lunghe e distorte.

Le 27 septembre 1751, cette académie tint une assemblée publique pour la premiere sois; l'impératrice reine s'en déclara protectrice par un diplôme du 29 septembre 1753 (V. le P. Zaccaria, Storia letteraria d'Italia, Toma VIII). Bientôt les savans les plus illustres de l'Italie & de l'Allemagne, ornerent la liste de cette académie, mais elle languit un peu depuis la mort de M. Vannetti.

La ville de Roveredo est la patrie de plusieurs auteurs célebres; j'en ai déja cité quelques uns, M. l'abbé Jean-Baptiste Graser, prosesseur de morale, & bibliothécaire à Inspruck, est connu pour la poésse & la critique; on connoît M. Felix Fontana, dont nous avons parlé Tom. II, pag. 565; le P. Grégoire Fontana des écoles Pies, prosesseure

Ey

106 V OYAGE EN ITALIE, feur à Pavie, dont nous avons parlé T. II, pag. 29; M. Joseph Fontana leur frere, est un médecin de réputation; M. l'abbé Adam Chiusole, a donné un poème italien sur la peinture.

M. Vannetti a été remplacé dans les fonctions de secrétaire de l'académie, par M. Clementino Vannetti son fils, à qui je dois divers articles de la notice que je viens de donner. Il a publié plusieurs ouvrages en latin & en italien, en vers & en prose, entr'autres la vie de Gaspar Antonio Baroni Cavalcabò, peintre habile, né à Sacco, dans le territoire de Roveredo, & qui se distingua au commencement du siecle.

M. Clément Baroni, dont j'ai déja parlé, a écrit sur la philosophie, sur les matieres d'érudition, une histoire du

val Lagarina.

M. Christophe Baroni son frere, s'est occupé de mécanique & d'hydraulique.

M. l'abbé André Bridi, archiviste de

Mantoue, est aussi de Roveredo.



## CHAPITRE VI.

## Description de Vérone.

A PRÈS cette digression pour Bassano & Roveredo, nous allons reprendre la route ordinaire de Vérone. En partant de Vicense, on passe au château de Monte - bello; il y a une poste de dix milles; de Monte-bello à Torre de' Confini, une poste & demie, à treize milles, delà à Vérone, une poste de neuf milles.

Depuis Vicense jusqu'à Vérone, le terrein est un peu pierreux; il y crost des mûriers en abondance; & à chaque mûrier il y a une treille qui, pasfant d'un mûrier à l'autre, forme des chaînes & des guirlandes de verdure, dont l'effet est très-agréable.

VÉRONE, Verona, est une ville de 58 milles ames, fituée dans l'état de Venise, à 25 lieues de la capitale, & à 32 lieues de Milan, à 45 d. 26' de latitude, & 28 d. 58' 30' de longi-

tude, par rapport au méridien de l'île de Fer. Elle est située aux pieds des montagnes sur les bords de l'Adige, il y a une plaine du côté du couchant & du midi.

Les uns rapportent la fondation de Vérone aux anciens Etruriens, ou aux Euganéens, d'autres à des peuples sortis des provinces qui sont entre la Seine & l'Yonne, qui habiterent les premiers la Lombardie, avant Bellovese, qui passa en Italie l'an 613, avant les Cénomans (I. 345), & les Sénonois, dont l'expédition est de l'année 391 ans avant J. C. (III. 268). Vérone fit ensuite partie de l'Empire Romain. Ce fut auprès de Vérone, à l'endroit appellé Raldone, que Marius defit, 110 ans avant J. C. les Cimbres, peuples Gaulois-Germains, qui venoient s'établir en Italie, il en resta 600 mille sur le champde bataille. Jules-César en sit une colonie romaine, delà vint le droit de bourgeoisie, dont les habitans de Vérone jouissoient à Rome. Tacite l'appelle Coloniam Copiis Validam. Martial la préfere à Mantoue.

Dans la guerre de Vitellius, l'an 69 ; Vespassen choisit la plaine de Vérone, pour ôter à Vitellius une puissante colonie; les Véronois le servirent utilement, & donnerent l'exemple aux autres villes.

L'empereur Philippe sut vaincu & tué l'an 249, près de Vérone. Quelques années après, les Germains y surent désaits, lorsqu'ils venoient au secours d'Auréole, & le second fils de Gallien resta gouverneur de Vérone.

Il y eut encore près de cette ville une bataille mémorable, l'an 285: l'empereur Carin défit Sabinus, qui s'étoit emparé de l'Empire, après la mort de Carus.

Les premiers avantages de Constantin sur Maxence, l'an 312, commencerent par la prise de Vérone; c'est à cette époque que s'établit l'indiction, par les impôts qui surent levés dans le

pays.

A la décadence de l'Empire, Vérone fut la proie des Barbares, qui désolement l'Italie, à commencer par Attila. Odoacre y fit sa résidence: il sut désait par Théodoric, l'an 489, près de Vérone. Celui-ci s'établit alors dans cette ville & lui rendit son premier éclat, il y fit une nouvelle enceinte de murail.

110 VOYAGE EN ITALIE, les, des forts, des bains, & un am-

phithéâtre.

Les empereurs de Constantinople, ayant envoyé des armées contre les Goths, les succès surent variés. Vérone en prosita pour reprendre sa liberté; mais les Francs en 553, & ensuite les Lombards, conduits par Alboin, vinrent à leur tour, & s'emparerent de Vérone, ainsi que des autres villes de la Venete; Alboin y sut tué l'an 574. Agilulf y résidoit l'an 590, Didier en 756.

Charlemagne assiégea Didier dans Vérone, & la prit d'assaut l'an 774. Pepin son frere, resté en possession du royaume d'Italie, fit aussi sa résidence à Vérone, & l'on croit qu'il y fut enterré. Vers ce temps-là vécut le fameux archidiacre Pacificus, dont l'épitaphe se voit au-dessus de la porte de la cathédrale. Vérone eut ensuite le rang de ville libre. En 1440, elle étoit sujette aux empereurs, mais les divisions des Guelses & des Gibelins la déchirerent; les Traversari étoient Guelfes, les Monticoli étoient Gibelins; elle fut gouvernée par Ezzelin, qui vers 1250, y commit toutes sortes d'excès jusqu'en 1259. Après sa mort, on élut pour

CHAP. VI. Vérone. podestà, Martino Dalla Scala, ou Scaliger, qui en 1260, fut fait capitaine perpétuel du peuple; ses successeurs eurent aussi le titre de vicaires perpétuels
de la ville, & la tyranniserent jusqu'en
1387. Les Visconti y régnerent jusqu'en
1405; ensin pour se soustraire à la tyrannie, Vérone se donna à la république de Venise, l'an 1405. Ce surent
ces guerres qui donnerent occasion à
l'inimitié des familles des Cappeletti &
des Montecchi, que nous appellons Caperpétuel du peuple ; ses successeurs eupulets & Montaigus. Les amours de Romeo & de Juliette, & leur fin tragique, ont passé pour des faits historiques; il en est même parlé dans Muratori : on voyoit encore dans le dernier fiecle la maison des Capulets à Vérone. Cette aventure devenue si célebre, de Giulietta Cappeletti, & de Romeo Montecchi, est en esset rapportée par Corte, dans ses histoires de Vérone, Liv. X, & il la met à l'année 1303. Mais Biancolini, dans ses additions aux chroniques de Zagata, soutient que l'histoire n'est pas vraie, & rapporte plusieurs circonstances pour le prouver. Ces deux familles étoient

puissantes à Vérone, & à la tête de deux

112 VOYAGE EN ITALIE, partis opposés, mais elle ne subsistent plus, & l'on ignore aujourd'hui où étoient leurs habitations. Le sujet de la tragédie de Shakespear, & de celle de M. Ducis, a été pris dans les histoires de Bandel, religieux Dominicain de Lombardie, qui vivoit dans le seizieme siecle; il fut évêque d'Agen pendant quelque mois; c'est dans cette ville qu'il publia les nouvelles galantes qui le rendirent célebre. Lopez de Vega traita aussi le même sujet, dans sa tragédie des Castelvins & des Monteses, on trouve un extrait de sa piece, dans le quatrieme volume de la traduction de Shakespear, par M. le Tourneur.

On a reproché à M. Ducis, le caractere atroce de vengeance qu'il donne à Montaigu; mais quand on lit les hiftoires d'Italie, on voit que ce caractere dans les guerres du douzieme fiecle, n'y étoit pas très-rare, & malheureusement l'auteur n'est point sorti de la nature, en faisant cependant l'intrigue la plus horrible qu'il y ait sur le théâtre François. Aussi cette tragédie sit dans Paris

la plus vive sensation en 1772.

Lorsque après la ligue de Cambrai, les Vénitiens, vers l'an 1520, prirent ui ou

de la

icain

(ej.

pen-

sta

tites

ega ::a-

ns

Jouve est un des professeurs.

On ne tient pas de garnison à Vérone, quoi qu'en dise M. Richard, mais

fous la direction de M. Lorgna, & M.

114 VOYAGE EN STALIE,

en temps de guerre, on y peut mettre

jusqu'à sept à huit mille hommes.

L'enceinte de Vérone est de 6 ½ milles. Il y a cinq portes qui sont ornées d'architecture; la plus belle de toutes, qui est sermée actuellement, s'appelle Porta Stupa, ou Porta del Pallio, à cause du prix de la course des chevaux, qu'on appelle en Italie Pallio. Elle est de San Micheli, & passe pour un des béaux morceaux de l'architecture du seizieme siecle.

Parmi les quatre portes qui servent aujourd'hui pour entrer à Vérone, la plus remarquable s'appelle Porta Nuova, elle conduit à Mantoue; celle qui est du côté de Vicense s'appelle Porta del Vescovo; celle qui va à Brescia, s'appelle Porta S. Zeno: enfin la porte qui est du côté de la montagne, s'appelle Porta S. Giorgio; c'est la moins belle.

Dans un endroit des fortifications, on voit d'immenses souterrains, avec quatre larges ouvertures qu'on appelle le Boccare, & dont on admire la cons-

truction.

L'histoire & la description de cette ville, se trouve sort au long dans un grand ouvrage du marquis Masséi, im-

CHAP. VI. Verone. 115 primé en 1732, in folio, & ensuite n-octavo, sous le titre de Verona Ilustrata; il n'y a gueres de ville en Italie dont on ait une description aussi complete. M. le marquis Muselli se proposoit de donner aussi un Museum Veronense, mais il est mort sans l'avoir achevé. Comme l'histoire de Masséi ne va que jusqu'à Charlemagne, il faut avoir recours à celles de Jérôme della Corte, de Saraina, Tinto, & Moscardo; Biancolini, mort il y a quelques années, a donné les chroniques de Zagata, & huit volumes sur les églises de Verone.

ees

ile ile es

e :e

La ville est traversée par l'Adige, dont la vue est très-belle; ce fleuve descend du Tirol, passe à Trente, & va tomber dans la mer Adriatique, huit lieues au-desfous de Venise. Il divise Vérone en deux parties, dont la communication est établie par quatre beaux ponts. Le plus remarquable des quatre, est le Ponte di Castel Vecchio, il y a plusieurs marches qui en rendent l'accès impraticable aux voitures; il ne s'ouvre qu'une fois l'année, pour le peuple qui va par-là dans la campagne; il est peu nécessaire, si ce n'est pour une sortie en temps de guerre, mais c'est aussi

pour cela qu'il fut bâti. Ce pont a 359 pieds de long, fur trois arches de 72, 85 & 145 pieds d'ouverture: on vante beaucoup celle-ci; elle est plus grande en esset que celle du sameux pont de Rialto à Venise, qui n'a que 89 pieds d'ouverture; mais elle n'égale pas celle du pont de Brioude, en Auvergne, qui en a 172.

Quoique l'Adige ne paroisse pas considérable, il y a des temps où il devient très-dangereux; on en a vu un exemple facheux, dans le débordement de 1757, qui inonda une grande partie de la ville, & renversa le pont delle Nevi; ceux de 1767 & 1776, ont aussi

causé beaucoup de dommage.

Amphithéâtre de Vécone.

L'ARENA est la chose la plus curieuse qu'il y ait à Vérone : c'est un amphithéâtre magnisque, bâti dans le goût du colisée de Rome, & qui est de la plus belle conservation; le marquis Massei en a fait graver le plan. Ce bel édisce est d'une forme ovale, il a extérieurement 464 pieds de long, & 367 de large, ainsi il est moindre que le colisée de Rome, qui a 582 pieds, sur 482; la circonsérence entiere de l'amphithéâtre de Vérone, extérieure

319 CHAP. VI. Verone. 117 14, rement prise, est de 1331 pieds, (tandis que celle du colisée est de 1615). L'arêne, proprement dite, ou la place vide du milien a 225, sur 133 pieds. Il y a tout autour de cette arêne 45 rangs de gradins, faits de beaux blocs de marbre, qui ont 18 ponces de hauteur, sur 26 de profondeur ou de giron; il peut y avoir 22 mille perfonnes assiles, en comptant un pied & demi pour chacune, & il y en avoit davantage le 12 mai 1782 lorsque le

pape y vint,

Cet édifice est exactement réparé,

entretenu avec soin aux dépens de la ville; on travailloit encore en 1765, dégager l'arêne, qui étoit encombrée, de sorte que les premiers gradins se sembloient être à fleur de terre : il en d coûte beaucoup à la ville; mais aussi l'édifice est en très-bon état, & pour-Ce roit servir aujourd'hui de la même facon il qu'il servoit il y a 1700 ans; on y done ine ne même de temps à autres, des spectacles, comme des courses, des combats 81 d'animaux, ou d'autres fêtes, & je ne crois pas qu'il y ait au monde un en-18 droit plus propre à des spectacles, c'est-à-dire, plus majestueux, plus magnifique & plus vaste; en 1769 on y donna pour l'empereur un combat de taureaux & tout l'amphithéâtre étoit rempli.

Aux extrêmités du grand axe de cette enceinte, il y a deux grandes portes, & au-dessus de chaque porte, une plateforme ou tribune de vingt pieds sur dix, fermée par une balustrade; on a fait ces tribunes pour le gouverneur & la noblesse. Il y a aussi un grand nombre d'issus (vomitoires) dans la cir-

conférence de l'amphithéâtre.

L'extérieur de ce bâtiment est peu décoré : on voit, il est vrai, d'un côté le commencement d'une enceinte à trois ordres d'architecture, appellée l'Ala dell' Arena; mais il paroît qu'elle n'a jamais été finie. Le marquis Masséi croit que cet amphithéâtre a été construit sous le regne de Domitien ou de Trajan, c'est-à-dire, vers la fin du premier siecle.

La Bra, Place de Vérone.

Sur cette place appellée la Bra, & qui est très-vaste, on a fait un beau bâtiment pour les sêtes extraordinaires; le bas est à arcades & à resends; le premier étage est sormé par un ordre dorique; c'est-là où la garde se tient & on l'appelle la Gran Guardia.

CHAP. VI. Vérone. 119

On a fait sur cette place un trotoir pavé de dalles, appelle Listone, qui borde le chemin des carrosses, & où

l'on se promene à pied.

LE MUSEUM ou recueil d'antiquités de l'académie de Vérone, est aussi sur cette place: on y entre par une cour environnée d'un portique, sous lequel est le Lapidario, construit en 1719; c'est une collection très - curieuse d'inscription, & autre monumens antiques; on y voit des bas-reliefs, des autels de marbre, des colonnes milliaires, des tombeaux; des inscriptions orientales, grecques, étrusques, latines, sur le bronze, le porphyre & le marbre; tout cela rangé avec la plus agréable sym-métrie; le marquis Muselli y a mis des chiffres de renvois qui serviront à la description de ce lapidaire, quand on la donnera au public; dans la cour, que ce portique environne, on projettoit un jardin de botanique, mais l'emplacement est trop étroit. Le portique sert d'entrée à un théâtre qui est annoncé par un péristile de six grandes colonnes ioniques. Au-dessus de la porte qui conduit à la falle de l'académie est le buste du célebre marquis Mafféi, qui a fait tant de bien & tant d'honneur à sa patrie; ce buste avoit été placé de son vivant, il le sit ôter; mais on l'a rétabli après sa mort, comme l'annonce l'inscription qui est au-dessous. Marchioni Scipioni Masseo viventi, academia Philarmonica decreto & ære publico. Anno 1727.

Marchionis Scipionis Massei, Musai Veronensis conditoris, protomen ab ipso amotam (a), post obitum Academia Philarmonica restituit, anno 1755.

Le rendez-vous de la bonne compagnie est dans un appartement de cet édifice, Camere della conversazione; c'est une espece de ridotto ou casin, meublé aux dépens de 24 familles nobles du pays, sous la protection du gouvernement, où l'on se rend tous les soirs, hommes & semmes, pour le jeu & la conversation; cet usage qui se retrouve dans plusieurs villes d'Italie, est extrêmement commode pour tout le monde; personne n'est assujetti aux embarras de

<sup>(</sup>a) On croit qu'il devoit y avoir Amotum, mais il y a bien certainement Amotam,

CHAP. VI. Vérone. 121 tenir maison, de recevoir, de donner à jouer, & personne n'est forcé à ces égards particuliers, qu'on doit à ceux chez qui l'on est, quelquesois malgré soi.

Les portraits des académiciens les plus célebres, & ceux des fondateurs de l'académie filarmonique de Vérone,

se voient dans une salle voifine.

On passe ensuite au théâtre, Teatro Filarmonico, il avoit été construit en 1718, on l'a rétabli après un incendie arrivé en 1752. Il est très-spacieux & très-beau; le vestibule forme une trèsbelle salle peinte d'un bon goût d'architecture ionique; la salle du théâtre est jolie, d'une belle forme, presque circulaire : elle a cinq rangs de 27 loges; c'est dommage qu'on les ait fait faillir en ressauts, les unes sur les autres de quelques pouces, comme dans beaucoup d'autres théâtres d'Italie. On y jouoit au mois de novembre 1765, l'opéra d'Antigone, paroles de Metastasio, musique de Giuseppe Sarti Faëntino; ce spectacle étoit composé supérieurement : il y avoit sur-tout une actrice qui avoit paru depuis peu en Italie, avec une voix surprenante, elle s'appelloit Aguiari; mais on la nommoit plus Tome IX.

T22 VOYAGEEN ITALIE,

communément la Bastardina, parce qu'on prétend qu'elle étoit bâtarde, née à Ferrare: je n'ai véritablement rien entendu de si singulier, que l'étendue & la flexibilité de sa voix. Voyez T. VII, pag. 206; elle est morte il y a

peu de temps.

Il y avoit aussi un acteur de la premiere sorce à Vérone, nommé Manzoli, & une danseuse très-connue, la Mantuanina. Ces acteurs viennent passer à Vérone, un temps mort pour les autres théâtres de l'Italie, & ne laissent pas d'y gagner beaucoup. La Bastardina avoit 350 sequins, ou 4200 livres pour une quinzaine de représentations; c'estadire, pour le mois de novembre. Ce spectacle coûte quarante mille livres aux entrepreneurs, aussi esse étrangers y viennent en soule, & les habitans de Vérone en sont très-empresses. Quelquesois ils ont un opéra bousson, mais c'est sur un autre théâtre appellé Teatro dell' Academia Vecchia.

Les principaux restes d'antiquités qu'on remarque à Vérone, sont les suivans : un grand arc appellé Arco de Gavii, qui paroît avoir été le tombeau d'une famille distinguée. On voit le nom de

Gravius sous les niches des statues, il est près du Castello Vecchio; on l'appelle aussi arc de Vitruve, parce que l'inscription prouve que l'architecte de ce monument s'appelloit Vitruve, disférent de ce célebre architecte, ami d'Auguste, & dont les écrits nous sont restés (a). Il ne subsiste plus de ce monument que les cintres de l'arc, & quatre colonnes cannelées, sans chapiteaux à il est d'un assez mauvais goût.

Porta de' Borsari, où est l'inscription de l'empereur Galien; c'est une porte à double sortie, que cet empereur sit faire vers l'an 265, avec une enceinte pour se garantir des Germains. Cette porte est jointe à un ancien mur de la ville, dont on voit des vestiges sous les maisons; il y a deux arcades avec frontons; elles sont soutenues par des colonnes corinthiennes, & surmontées de deux petits ordres un peu gonthiques, qui ont six sent l'inscription.

Foro Giudiziale ou Porta di Leone; dont on voit quelques restes près des Jésuites, dans la rue appellée Via de

<sup>(</sup>a) Il pourroit aussi en avoir donné les dessins; V. T. VIII, pag. 191.

124 VOYAGE EN ITALTE, Leoni, est décoré de colonnes compo-

sites cannelées, & d'un petit ordre attique au - dessus de trois senêtres : tout

c'est manvais.

On voit encore des restes du théâtre dans des caves & des maisons particulieres, & les fondemens des murs du cirque, vers la maison des prêtres de fainte Cécile.

Le Capitole ou le Panthéon de Vérone étoit sur la colline de S. Pierre; & c'est-là qu'étoit la statue qu'on voit à la place des herbes; il est fait mention de ce Panthéon dans une description trouvée

depuis peu.

Au-dedans de la ville est une vieille enceinte de Théodoric, de l'an 490 environ, & une de l'an 1387, que Galéas Visconti sit construire pour s'emparer de Vérone, ce sur lui qui sit saire ensuite le château S. Felix en 1393, après s'être rendu maître de la ville, mais ce château a été sortissé par la république de Venise.

Iglifes d

Les églises de Vérone n'ont rien d'extrêmement remarquable: dans la cathédrale, il Duomo, on voit le tombeau du pape Lucius III, qui fut chassé de Rome, l'an 1185; on y a mis une épitaphe à son honneur.

On y montre aussi un beau crucifix

de bronze.

Dans la premiere chapelle à gauche, une Assomption du Titien; la Vierge est trop coloriée, & tranche dans le haut du tableau; le bas est bien & sagement composé; on y voit de beaux caracteres.

Sur le portail de l'églife, on remarque des figures gothiques de Roland, & d'Olivier qui fut son compagnon d'aventures; sur l'épée de Roland on lit ce mot, Durindarda: c'étoit le nom de cette épée, dont l'Arioste parle en plusieurs endroits de son poëme, sous le nom de Durindana (XI. 50. XXIII.

78).

M. Dionisi, qui a donné en 1773, l'explication du rithme Pipinien, espece de chanson ancienne, y parle d'une tapisserie brodée, où est représentée la ville de Vérone, environnée de ses 43 évêques, depuis S. Euprepe, qui vivoit l'an 72, jusqu'à S. Annon, l'an 760, on en voit à l'évêché, les portraits saits par le Brusasorzi, l'an 1567.

F iij

## 526 VOYAGEEN ITALIE,

M. Jean Morosini, évêque actuel, a mis son seminaire & les études de

théologie sur le meilleur pied.

L'église de S. George, occupée par des Bénédictines, est d'une architecture qu'on prétend être de S. Micheli & de Sansovin; sur le maître-autel est un tableau de Véronese, représentant saint George, qu'on mene devant les idoles, & qui refuse de sacrifier; le grouppe de S. George est très-beau, & bien colorié; le grouppe qui est devant le Saint, aux pieds de l'idole, est mal composé; il y a dans le haut une gloire qui est trop bleue & gis de lin : la Vierge qu'on y voit est belle : elle est au milieu de S. Pierre & de S. Paul, & a devant elle la Foi, la Religion & la Charité: les deux premieres figures sont jolies, la troisieme qui est vue par derriere, est mal composee, elle semble près de tomber : le petit ange qui apporte la couronne & la palme, est d'un gris violet; les figures sont en général trop à l'angle, & au bord du tableau (a).

Dans la cinquieme chapelle à gauche,

<sup>(</sup>a) Toute cette critique a été contredite par un connoisseur.

S. Barnabas, Apôtre, qui lit l'évangile sur la tête des malades; ce tableau est aussi de Véronese; il est bien composé: & d'une couleur vigoureuse; les caracteres en sont variés, & il s'y trouve une belle intelligence de clair-obscur; il est meilleur que celui du maîtreautel.

Près de cette église est un réservoir où l'eau est amenée par un aqueduc de deux milles de longueur, pour l'usage de la ville.

On voit encore dans la même rue, la maison qu'habitoit S. Pierre martyr, de l'ordre de S. Dominique.

Aux Capucins est un S. Antoine de

Padoue, du Guerchin.

A S. Firmo e Rustico, on voit un beau mausolée des Torre, avec des figures en bronze: on leur trouve un ca-

ractere de figures idolâtres.

A Santa Maria Antica, on remarque les tombeaux des Scaligers, & surtout de Can Signorio, qui, en 1359, sut élu capitaine général du peuple pour sa vie. Ces tombeaux sont des plus riches qu'il y ait, mais dans le genre gothique.

S. Zénon est une ancienne abbaye,

128 VOYAGE EN ITALIE,

située vers la porte du même nom : ce couvent passe pour avoir été sondé par Pepin, sils de Charlemagne & roi d'Italie, qu'on dit être enterré près-delà, sous le cimetiere de S. Procule. Les portes de l'église sont couvertes de bronze, avec des bas-relies qui sont estimés pour le genre grotesque : le bénitier est un vase de marbre de 3½ pieds de diametre; le corps de S. Zénon, évêque de Vérone, est sous le maîtreautel. Il n'y a plus de religieux dans ce couvent.

L'oratoire de S. Zénon fut rebâti ou embelli par S. Petrone, dans le cinquieme siecle, c'est-là qu'étoit autresois le corps de S. Zénon. S. Grégoire pape dit, que dans le débordement de l'an 509 les eaux de l'Adige monterent jusqu'aux fenêtres sans pouvoir y entrer, ad ostendendum cunétis meritum martyris. Onofrio Panvinio, dans ses antiquités véronoises, parle de l'oratoire de S. Zénon, & du souterrain de Procule, comme de restes d'églises des premiers Chrétiens; mais ce qu'il y a de plus remarquable dans ce genre, est à S. Nazaro, du côté de la porte de l'évêque, à la partie orientale de Vérone: on y

CHAP. VI. Vérone. 129 voit une ancienne églife, dédiée à S. Michel, taillée dans le roc, pavée de mozaïque, avec des peintures anciennes, c'est un des plus beaux monumens d'antiquité sacrée; mais l'on ne peut y entrer, parce que c'est dans l'intérieur du couvent des religieuses.

Dans la grotte de S. Jean in Valle, il y a deux beaux farcophages anciens.

A S. Procule, on montre le tombeau de Pepin, un devant d'autel de Verde antico, & un souterrain de la primitive église.

A S. Bernardino, on voit une chapelle des Pellegrini, conftruite par Mi-

chel San Micheli.

Il nous reste à parler de quelques édifices prosanes que l'on remarque à Vérone. Dans le palais des recteurs, est la salle du conseil de ville, Sala del Consiglio del Proveditore e della Nobilta, c'est l'endroit où s'assemble le conseil des nobles. On a placé sur les murs extérieurs de ce bâtiment, les statues de Pline le naturaliste, de Vitruve; de Catulle, de Cornélius Népos; tous ces grands hommes étoient de Vérone; du moins on le prétend, & l'on a voulu en conserver le souvenir, par ces mos

E, v,

130 VOYAGE EN ITALIE, numens; on y voit aussi les statues d'Æmilius Macer, de Jérôme Fracastor, & celle du marquis Mafféi en habit de

magistrat.

LA FIERA, ou le bâtiment de la foire, est une chose très-remarquable, que Vérone doit aux soins du marquis Mafféi, dans le temps qu'il étoit provéditeur de la ville; il y a un grand nombre de maisons & de boutiques, disposées sur un plan très-régulier & trèscommode. Les deux foires de Vérone se tiennent au mois de mai & au mois de novembre.

La Dogana est un autre grand bâti-

ment remarquable.

Parmi les palais de Vérone, on dis-Palais de Vétingue ceux de Canossa, Bevilacqua, Verzi, Pompei, Pellegrini (V. Massei, Tone. III. 86), & celui de Guaftaverza, sur la place de la Brà, qui est de l'architechure de San-Micheli.

> Dans le palais Bevilacqua, on conserve de belles statues antiques, & de fort beaux tableaux.

> On voit aussi des tableaux ou autres curiosités dans la galerie Muselli, dans le palais Gherardini, & chez M. Serpini négociant retiré,

CHAP. VI. Vérone. 132

Les jardins de la maison Justi, près de S. Zéno in monte, se remarquent de fort loin, & ont une vue fort agréable.

J'ai été voir aussi avec plaisir le palais Marquis où habitoit le marquis Mafféi, & où Mafféi. demeure son neveu; il est près le jeu du Pallone, du côté de la citadelle. M. Torelli avoit été chargé par la ville d'écrire la vie de ce grand homme, & c'est un tribut de reconnoissance qui étoit bien dû à sa mémoire; M. le chevalier de Pindemonti s'en est acquité. Le crédit que donnoient au marquis Maffei, & sa naissance & la réputation de ses ouvrages, fut toujours employé au bien de sa patrie; il la servit, soit comme historien, soit comme magistrat; tantôt comme intercesseur auprès de la république de Venise; tantôt comme riche particulier : & nous

d'un aussi parsait citoyen.

La ville de Vérone est bien bâtie, on y voit de grandes places, & de fort belles rues, la plupart ont des trottoirs, Portici, extrêmement commodes pour les gens de pied; de la Brà, c'est-àdire, la place où est l'arêne, part une grande & belle rue qui conduit à la porte

trouvons dans l'histoire peu d'exemples

Fvj

132 VOYAGE EN ITALIE, neuve du côté de Mantoue; le Corso est une autre grande rue où l'on fait des courses de chevaux, au commencement du mois de mai; les prix consistent en velours ou autres étosses de prix.

Il y a une place appellée Piazza delle Erbe, décorée d'une fontaine avec une statue couronnée d'un diadême. Le peuple dit qu'elle représente Vérone. Il y a aussi une place affectée aux assemblées

de la noblesse.

Marbres.

Les maisons, les ponts, les trottoirs & autres bâtimens à Vérone, sont presque tous en marbre, parce que le marbre est très-commun dans les carrieres des environs de la ville. M. Spada qui en a donné la liste dans le catalogue des fossiles des environs de Vérone, en compte 35 especes, tirées d'autant de marbrieres différentes; elles sont aussi nommées dans les mémoires de M. Guétard (T. I, p. 399). On y trouve en quantité la pierre blanche, semblable à la pierre d'Istrie que nous avons vue à Venise, & une pierre qui est encore plus facile à travailler, & qu'on appelle Mattone, où l'on distingue des coquilles. d'huîtres, & d'autres pétrifications en quantité : les parapets & les cordons

CHAP. VII. Vérone. 133 des bastions San-Micheli, & la porte du Palio, ainsi que la décoration des autres portes, sont de cette pierre.

## CHAPITRE VII.

Des Sciences, des Arts, & du Commerce à Vérone.

V Erone est célebre par les gens de Gens de Let. lettres qu'elle a produits. Pline le natu-tres. raliste, Catulle, Vitruvius Cerdo, Cornelius Nepos, Emilius Macer, Cassius Severus, Pomponius Secundus, sont comptés parmi ses anciens citoyens. On met dans le nombre des modernes. Fracastor, mathématicien, médecin & poëte distingué, & sur-tout Jules-César Scaliger né à la Ferrara dans la vallée de Caprino, qui est du territoire de Vérone: il naquit en 1484: on a écrit de lui, qu'il n'y avoit point eu de plus grand philosophe depuis Aristote, point de plus grand poëte depuis Virgile, point de plus grand médecin depuis Hippocrate. Juste-Lipse dit que les quatre plus

grands hommes qui aient paru dans le

monde, sont Homere, Hippocrate, Aristote & Scaliger; enfin, Huet dit qu'il sembloit formé par la nature, pour que nos derniers temps eussent de quoi opposer à toute l'antiquité.

Le cardinal Norris, & Bianchini, astronome célebre, étoient aussi de Vérone; nous avons déja parlé du marquis Massei, un des hommes les plus célebres

de ce siecle.

On y trouve encore de nos jours,

beaucoup de gens de lettres.

M. Ant. Mar. Lorgna, colonel d'ingénieurs, chevalier de l'ordre royal de S. Maurice, & directeur de l'école militaire de Vérone, est aussi correspondant de l'académie des sciences de Paris, & il n'y a guere de savans aussi distingués en Italie; il est né le 18 octobre 1738 à Cerea dans le territoire de Vérone, où son pere étoit résident, comme officier de dragons. L'établissement auquel il est attaché, qui est l'Academia Militare, a été formé en 1760 dans le vieux château pour 24 jeunes gens qui y sont élevés & instruits dans les sciences relatives à leur état : on n'y voit que des gentilshommes de terre ferme & des fils d'officiers; car les patriciens ou les nobles Vénitiens, proprement dits, ne suivent guere l'état militaire. Il sort de cette école des ingénieurs & des officiers de mérite. M. Lorgna a donné beaucoup d'ouvrages de haute géométrie, d'hydraulique, de physique; & en 1782, il a partagé les prix de l'académie des sciences de Paris sur la théorie du salpêtre, & la manière d'en multiplier la

production.

Il a été demandé en dernier lieu pour aller visiter le lac de Sesto ou de Bientina, qui est en Toscane entre l'Arno & le Serchio, & auquel on voudroit donner un écoulement, en perçant une montagne sous le Serchio, sur une longueur de 4 milles, pour procurer le desféchement d'une partie du territoire de la république de Luques. M. Lorgna a reconnu une colline, où l'on peut faire une coupure à ciel ouvert, qui n'aura que 60 pieds de hauteur, & par laquelle on pourra conduire à la mer les eaux du sac de Sesto.

M. Cagnoli, un des plus habiles astronomes que je connoisse, est né à Zante le 29 septembre 1743; mais son pere étoit de Vérone. Il a bâti un observatoire à Paris en 1782, & doit bientôt en faire un à Vérone; il a fait faire les meilleurs instrumens par M. Megnié, & il les a vérissés avec une sagacité & une patience peu communes. Il va publier un excellent traité de Trigonométrie sphérique, dans lequel il y a beaucoup de choses ingénieuses & nouvelles.

M. Salimbeni, capitaine d'ingénieurs, a donné en 1782 des recherches fur les

équations du troisieme degré.

M. Pierre Coffali a écrit aussi sur le cas irréductible des équations du troi-

sieme degré.

M. Paul Delanges, ingénieur, a écrit fur le frottement des cordes & sur la poussée des terres.

M. l'abbé Gaetano Marzagaglia est aussi

un mathématicien connu à Vérone.

M. le comte Betti, secrétaire de l'académie d'agriculture, a fait de très-bons ouvrages sur l'histoire naturelle, & il est encore excellent littérateur; il a écrit sur la morale, il a donné des poésies estimées.

Son zele pour l'académie d'agriculture & de commerce, dont il est le secrétaire, a été si utile à cet établissement, que la république de Venise a fait frapper CHAP. VII. Verone. 137 une médaille, à fon honneur, en 1782, avec cet exergue:

Virtuti & Solertia.

Et sur le revers:

Zachariæ Betti Comiti, de pub. Veroni Academs opt. merito ex. S. C.

Pour la médecine, on cite M. Jean-Everard Ziviani, auteur de plusieurs bons ouvrages; M. Jean Dalla Bona, mais ce dernier est actuellement professeur à Padoue; M. Targa, connu encore par une belle édition de Cornelius Celsus.

Il y a un cabinet considérable ches M. le comte Jacques Muselli, savant antiquaire, où l'on voit une grande collection d'insectes, de poissons & autres pieces d'histoire naturelle; une petite collection de verres, lampes & bronzes antiques, & une belle suite de médailles qu'il a fait graver en 4 vol.

Il y a un cabinet d'histoire naturelle chez M. le chanoine Dionisi, où l'on voit beaucoup de poissons & d'empreintes de plantes; nous en parlerons ciaprès, à l'occasion des poissons pétrissés

de Vérone.

238 VOYAGE EN ITALIE,

On voit encore des collections d'histoire naturelle chez M. le comte Rotari, chez M. l'abbé Dorigni, chez M. le comte Jérôme Burri, chez M. le comte Pompei, chez M. Bordoni, & chez M. Vincent Bozza, apothicaire & chimiste distingué, qui a rassemblé avec beaucoup de soins & de dépenses des pieces trèscurieuses.

M. Moreni avoit formé une collection qui est chez M. le marquis Canossa, d'une famille illustre, où il y a une belle suite de poissons pétrisés & de fossiles singuliers des environs de Vérone.

M. Ignace Paletta a une collection

très-rare d'insectes & de poissons.

M. Bettinelli ci-devant jésuite de Vérone, dont nous parlerons à l'article de Mantoue, comme d'un poëte célebre, avoit aussiune collection de curiosités naturelles.

Une des plus belles collections qu'on ait faites relativement au territoire de Vérone, est celle que M. Séguier avoit formée, & qu'il a transportée à Nîmes sa patrie, après la mort de son illustre ami le marquis Massei; elle contient des morceaux admirables, sur-tout des poissons pétrisses, d'une grosseur extraordinaire & d'une ressemblance singuliere: je ne

CHAP. VII. Verone. 139 me rappelle pas d'en avoir vu d'aussi beaux, excepté, peut-être, le poisson qui étoit à Beaune, & dont on avoit refusé des sommes considérables; il est actuellement au cabinet du roi: je parlerai bientôt de la montagne où l'on trouve ces poissons. M. Séguier est mort en 1784, mais il a laissé son cabinet à l'académie de Nîmes.

La collection du comte Moscardi, musœum calceolarium, a été célebre à Vérone; elle est actuellement en désordre, mais elle est des plus complettes pour les antiques, les médailles, sur-tout celles des empereurs; il y a aussi dans cette maison des tableaux des meilleurs maîtres, & des curiosités de toute espece,

soit de l'art, soit de la nature.

M. Toderini, ex-jésuite de Vérone, y avoit rassemblé beaucoup de médailles rares, sur-tout celles des rois Goths; il s'étoit appliqué aussi à chercher toutes les médailles frappées pour des Jésuites illustres, & le nombre de ces médailles s'est trouvé sort considérable. M. Toderini est actuellement à Constantinople avec le Baile de Venise, & il s'occupe d'un ouvrage sur la littérature des Turcs. Nouvelles littéraires de Florence, 4 mars 1785.

140 VOYAGE ENITALIE,

M. le comte Jacques di Verita, garde du cabinet d'antiques, a lui-même une collection de médailles & d'antiques.

Di

di

fr

M. Joseph Torelli, mort en 1781, a donné plusieurs dissertations mathématiques & littéraires, & de bonnes traductions du grec & du latin; il étoit litterateur & poëte: nous avons de lui une vie de Maffei, une dissertation sur le prêt à intérêt, & un ouvrage de calcul différentiel, de nihilo geometrico; il préparoit une édition d'Archimede, en grec & en latin: on regardoit M. Torelli & M. Facciolati, comme les meilleurs écrivains latins de l'Italie. M. Torelli a légué sa bibliotheque au chapitre de Vérone, qui l'a rendue publique; son éloge est dans le second volume des mémoires de la société italienne.

MM. Pierre & Jérôme Ballerini ont été éditeurs des œuvres de S. Zenon, de S. Léon, & de Raterio, évêque de

Vérone.

L'abbé Vallarsia donné une belle édition de S. Jérôme.

Le P. Jérôme de Prato, de l'Oratoire, a été éditeur de Sulpice Sévere; ces savans sont morts actuellement.

M. le chanoine marquis Jean-Jacques

CHAP. VII. Vérone. 141 Dionisi a donné, depuis 1758, six ouvrages sur l'histoire ecclésiastique & civile, les antiquités, les monnoies.

M. le marquis Hippolyte de Pindemonte, chevalier de Malthe, est auteur d'excellentes poësies, ainsi que M. son frere (ils viennent d'être aggrégés tous deux à la noblesse vénitienne). Le marquis Hippolyte a donné une excellente tragédie intitulée: Ulisse, tragedia, in Firenze, 1778; il a aussi traduit en vers italiens des poëmes grecs.

L'oncle de MM. Pindemonte, feu M. le marquis Antoine Pindemonte, avoit fait une excellente traduction en vers italiens de Valerius Flaccus; son neveu l'a fait imprimer à Vérone, en 1776, in-8°. avec le texte latin, & de judicieuses observations sur la traduction en vers italiens de la Thébaïde de Stace, par

le cardinal Bentivoglio.

M. l'abbé Lorenzi est un des meilleurs improvisateurs d'Italie. On dit même qu'il n'y a point d'endroit, si ce n'est la Toscane où l'on ait trouvé plus souvent ce genre extraordinaire de poëtes italiens. Il a publié un poëme sur la culture des montagnes, &c.

L'académie filarmonique de Vérone fut

742 VOYAGE EN ITALIE, établie en 1543 par Denis Dionisi, suivant M. le marquis Dionisi; il y réunit celle des *Incatenati*, encore plus ancienne. On s'y occupoit de poësse & de musique.

L'académie des Alétophiles a été établie en 1768, elle s'affemble au vieux

château.

L'académie d'agriculture a été formée par le gouvernement de Venise depuis qu'on s'en est occupé dans toute l'Europe, à l'exemple de la société d'agriculture de Bretagne.

Il y a une académie d'Escrime, Aca-

demia Filotoma, établie à Vérone.

C'est aussi à Vérone qu'est le chef-lieu d'une nouvelle académie ou d'une asso-ciation littéraire, formée entre tous les savans d'Italie, pour la publication de leurs mémoires. C'est à M. Lorgna que l'on doit cette entreprise, & il en a déja résulté deux volumes de mémoires intéressans. Le premier a paru en 1782, sous le titre de Memorie di matematica e sissica della società italiana. Tomo I. Verona, 1782, 854 pag. in-4°. avec sigures. Ce volume contient 22 mémoires sur les sciences, composés par des savans de toutes les parties de l'I-

CHAP. VII. Verone. 143 talie, & envoyés à M. Lorgna, qui en a procure l'impression; ils sont de M. Boscovich, du P. Barletti, des deux MM. Fontana, de MM. Landriani, Moscati, Morozzo, Riccati, de Saluces, Spallanzani, Ximenez, Malacarne, Malfatti, Zeviani, & de M. Lorgna luimême. Ces mémoires ont pour objet l'astronomie, la géométrie, la mécanique, la météorologie, l'électricité, la chimie, l'anatomie, & formeront une nouvelle collection académique, digne d'être réunie à celles que nous connoissons de 27 académies; savoir, celles de Paris, Londres, Berlin, Pétersbourg, Stockholm, Upfal, Copenhague, Bologne, Siene, Turin, Bruxelles, Breft, Montpellier, Toulouse, Dijon, Gottingue, Giessen, Dantzick, Manheim, Erford, Harlem, Flessingue, Roterdam, Lausanne, & celles de Baviere, de Bohême & de Philadelphie: il faut joindre à ces mémoires le journal de physique de M. l'abbé Rozier, dont il y a déja 27 volumes in-40. Le second volume de la société italienne a paru en 1784.

Les études sont sur un bon pied à Vérone. Après la suppression des Jésuites, 144 VOYAGE EN ITALIE, la ville a fait l'acquisition du collége; & l'a confié à des prêtres séculiers. L'état contribue en partie aux frais dé l'entretien de ce collége; la ville y nomme un chapelain qui exerce les fonctions de curé; on y enseigne les humanités, la philosophie, la théologie & les mathématiques. Le séminaire est aussi un établissement

Le séminaire est aussi un établissement de même espece, où l'on enseigne les humanités, la philosophie, la théologie, la morale, le droit canon, l'hébreu, &c.

La bibliotheque du chapitre, qui est à l'évêché, est publique & fréquentée, elle est riche en livres & en manuscrits anciens; M. Torelli y a joint la sienne, comme nous l'avons dit. L'évêque (M. Morosini) l'a entichie, & il paye le bibliothécaire.

Quant aux arts de goût, le nom de Paul Véronese annonce que Vérone sur la patrie de ce peintre immortel, devenu si célebre par la fertilité de son imagination, la vérité de ses couleurs, le beau naturel de ses expressions. Il naquit à Vérone en 1532, & mourut en 1588 à Venise, ville qu'il a enrichie de ses plus belles productions, comme nous avons eu occasion de le remarquer

CHAP. VII. Vérone. 145
remarquer dans la description de Venise. Le beau choix de ses sujets, ses
grandes compositions pleines de chaleur
& de véhémence, faisoient dire au
Guide, que s'il avoit à choisir parmi
les peintres, il vondroit être Paul Véronese.

Michel San Micheli, architecte célebre, étoit de Vérone; cette ville a
produit encore dans la peinture Dominique Ricci & Félix Ricci, furnommés
les Brufaforzi (Brûle-Souris), Farinato,
Orbetto, Claude Ridolfi, Pafqualotto &
Moro. Parmi les modernes, Signorini,
Balestra, Rotari, qui sont morts; le
dernier étoit allé à Pétersbourg: Balestra étoit le plus estimé. On doit
sur-tout citer Zambettin Cignaroli, mort
depuis quelques années; -c'étoit un des
meilleurs peintres de l'Italie; il étoit fort
employé pour les riches Anglois qui
versent beaucoup d'argent en Italie.

Ange Sartori étoit un scuplteur estimé.
Le commerce de Vérone, comme celui de toute la plaine de Lombardie,
roule principalement sur la soie; on y
travaille cependant aussi en laine. Les
productions naturelles du territoire sont
du riz qu'on envoie jusqu'à Constanti-

nople. On en recueille chaque année plus de 90 mille stara: on y fait aussi un commerce d'huiles, de vins, & de bestiaux. Il y a dans le territoire plusieurs rivieres, qui sont un moyen de commerce & une richesse dans le pays. La campagne y est très-agréable; on y trouve beaucoup de haies saites avec le Paliurus, l'arbre de Ste Lucie, & le Spiræa hyperici solio.

Le pied de Vérone a précisément 12

pouces 7 1 lignes, mesure de Paris.

Le Braccio commune est 55 du pied

de Vérone.

Le Braccio, dont on se sert pour mefurer les étosses, est moindre de Tos que le Braccio commune.

Il y a deux fortes de livres à Vérone, la petite & la grosse, dont chacune est divisée en 12 onces, 25 petites livres forment le peso. La petite livre, peso sottile, vaut 8 onces de la grosse, & revient à 10 onces 6 gros 48 grains, ou 6238-grains de Paris, c'est 6 grains de plus, suivant M. Tillet; ainsi la grosse doit avoir 9366 grains.

Nous ajouterons que, suivant le calcul du pays, cent livres légeres de Venise font 110 livres légeres de Vérone, & CHAP. VII. Vérone. 147 que cent livres pesantes de Venise sont 158 livres 4 onces, poids léger de Vérone; enfin qu'un staro de Venise vaut 140 livres grosses de Vérone, comme on l'a vérisé au magasin du sel qui se vend à Vérone par mesure & poids de Venise.

Le facco, mesure des grains, contient environ 250 livres légeres de Vérone, du moins en riz: il se divise en trois minali; la quatrieme partie d'un minale s'appelle quarta, & la seizieme est le

quartarolo.

La mesure des liquides est l'inguistara, la secchia, la brento & la botte; 18 inguistare sont la secchia, quatre secchié sont une botte, qui pese cent pesi. En conséquence l'inguistara pese 2 livres 10 1/18 onces. Un pied cubique de Vérone contient deux secchié & deux inguistare.

Pour arpenter les terres, on se sert de la perche, qui est de six pieds. La perche carrée s'appelle Tavola. Le campo ou arpent de Vérone vaut 720 perches carrées, ou tavole; chaque campo est divisé en 24 parties nommées Va-

nezze.

Pour mesurer la quantité des eaux

courantes, on a établi qu'une riviere, qui coule avec une pente de 3 ½ pieds par 100 toises, est censée donner autant de pouces d'eau, qu'il y a de pouces carrés dans la section de la riviere.

C'est une convention tout - à - sait arbitraire. Mais on n'est point d'accord sur le produit effectif, ou la dépense du pouce d'eau, ce qui est point d'accord sur le produit effectif, ou la dépense du pouce d'eau, ce qui est surpressant dans un pays, où l'hydraulique est extrêmement cultivée.

Les ecus de 6 liv. portés à Vérone passoient dans le commerce pour 11 l. & 5 s. de Venise; les monnoies vénitiennes y étoient rares, & nos louis d'or y passoient pour 48 liv. quoiqu'à Venise ils ne valussent que 45; par la même raison, les sequins de Venise se payoient à Vérone 22 ½, au lieu qu'à Venise ils ne valoient que 22 liv. vénitiennes, & on payoit en basse monnoie du pays, qui ne vaut pas celle de Venise. Actuellement les monnoies de Venise y sont

CHAP. VII. Verone. 149 communes, les sequins y valent 22 livi de Venise, & les louis environ 45 ou 44 liv. 15 fous ; on donne même encore un pour cent d'agiotage, quand on en a befoin.

Les habitans de Vérone sont doux & Caraftere. accueillans; les mœurs y sont plus ré-glées, & la religion plus respectée que dans beaucoup d'autres villes; les plaisirs du carnaval y ont beaucoup de vivacité; on s'y masque, comme à Venise, & tout y respire l'enjouement. Les sem-mes y sont belles, & le sang est en général très-beau, soit à Vérone, soit dans les environs.

La ville est gouvernée par un podestà & un capitaine envoyés par la république, & qui changent tous les seize mois; deux provéditeurs élus par la ville, & un magistrat appellé Vicario di Mercanti, & qui sont des nobles de Vérone. V. Maffei III, p. 12. Les Cavalieri di Comun sont chargés de l'approvisionnement: tous ces officiers sont elus par le confeil de la ville.

Les environs sont connus par plusieurs Environs de singularités d'histoire naturelle. M. Sé-Vérone. guier a donné un ouvrage entier sur les plantes de Vérone: les eaux minérales

150 VOYAGE EN ITALIE, chaudes de Caldiero sont très-estimées; elles sont près d'un village qui est à trois lieues de Vérone du côté de Vicense. Le mont Balde est célebre par la description que Pona, sameux botaniste en a donnée, & qui fut imprimée à Anvers en 1601.

Le pont de Veja, à quatre lieues de Vérone dans les montagnes de Valpolicella, est une arcade naturelle dont la corde est de 114 pieds de Vérone d'un côté, & de l'autre 154, avec 86 de fleche & 20 d'épaisseur; on en trouve la description & la figure dans un livre de M. Zacharias Betti, & les étrangers y vont souvent par curiosité.

de Véronc.

LA TERRE DE VÉRONE donne une couleur d'un vert foncé, douce, agréable & permanente, fort usitée dans la peinture à l'huile; elle se trouve à neuf lieues de Vérone : c'est un dépôt cuivreux, formé dans une terre argilleuse par des eaux courantes, qui sont imprégnées de cette dissolution de cuivre. On n'a pas encore bien analysé la nature & les propriétés de cette terre; mais M. Séguier, qui avoit demeuré à Vérone, promettoit d'en donner la description, avec beaucoup d'autres obserCHAP. VII. Vérone. 151 vations qu'il avoit faites sur l'histoire naturelle de ce pays: voici ce qu'il m'avoit communiqué sur cette matiere.

Dans les pays qui sont annexés au Tirol, entre Trente & Vérone, il y a une longue vallée traversee par l'Adige, on l'appelle Val-Lagarina; elle confine au midi avec le territoire de Vérone. Dans cette vallée est le village de Brentonico, qui dépend de l'évêché de Vérone, & qui est un fief des comtes de Castel-Barco. C'est dans le district de ce village que se trouve la terre verte, & ceux qui la débitent à Vérone, l'appellent en effet Terre verte de Brentonico. Pour y aller, on prend le chemin du mont Baldo, & après avoir passé la Ferrara, qui est dans une de ses vallées, on laisse les sommets les plus élevés de cette montagne à gauche, & l'on poursuit sa route jusqu'à la hauteur de celui qu'on nomme Artilon. C'est dans ces environs que l'on trouve, en se détournant à droite, l'endroit de la montagne où est la terre verte; c'est à neuf lieues de Vérone.

Les rochers qui recouvrent la mine & ceux des environs, font de pierre calcaire; l'ouverture est tournée au midi,

T52 VOYAGE EN ITALIE,

elle n'est pas bien spacieuse: des amas de roches amoncelées la retrécissent & gênent les petites routes qui y conduisent. Ces rochers n'étant point par lits, mais entassés les uns sur les autres, on n'y voit que des sentes & des crevasses; la grotte est tapissée de vert, dont les nuances sont sort variées: ce qui s'en est détaché, est de la même couleur; le cahos y est si grand, qu'il empêche de juger des travaux que l'on y a faits pour souiller cette terre: d'ailleurs on n'y travaille que dans certains temps, & lorsqu'on en a besoin.

La terre verte est logée dans les sentes du rocher; ses lits ne sont ni étendus, ni suivis: les rochers ne gardent aucun ordre entr'eux. Ce sont de petites masses ou des globes denses, pesans & durcis, mêlés de petits graviers. Lorsque ces petites masses ont été bien comprimées, la superficie en est luisante, lisse, grasse au toucher; elles happent à la langue: on ne recherche que celles qui sont pures, homogenes, dégagées de tout corps étranger, d'un beau vert, de couleur égale, qui peuvent se réduire aisément en poudre. C'est la terre marchande;

CHAP. VII. Vérone. 153 toute celle qui n'est pas de cette qualité est au rebut.

Cette terre ne fait point effervescence avec les acides; ils en dégagent tout au plus quelques bulles d'air, à mesure qu'ils en pénétrent la substance. Les masses de terre verte mises au seu, pétillent, fe divisent par écailles; elles deviennent brunes, & perdent leur couleur verte, quand on les a fait rougir; elles font alors âpres & rudes au toucher. M. Hill, dans son histoire des Fossiles, dit qu'on en a trouvé en France, qui ne hii céde point en bonté, mais il ne dit point en quel endroit. M. Valmont de Bomare l'appelle ochre de cuivre, il la range avec les Chryfocolles; c'est le Lithomarga viridis cum acidis non effervescens, de Ludwig, Terræ mus. Dresd.

Les Poissons pétrifiés, dont nous avons parlé, & qui sont une des singularités des environs de Vérone, se trouvent au mont Bolca. Le village de Bolca qui est à six lieues de Vérone, est placé sur les confins du territoire de cette ville, & de celui de Vicense, à l'orient : ce village est sort élevé; l'église paroifsiale est bâtie sur le sommet d'une mon-

154 VOYAGE EN ITALIE, tagne, où il y a des indices de volcans. A un mille au-delà, & tout-à-fait fur les confins, on trouve un côteau composé, du côté du midi, de pierres qui se débitent par dalles: delà le nom de Lastara de Bolca (Lasta dans la langue du pays, signifie une dalle de pierre ) ; c'est-là où se trouvent les belles empreintes de poissons: un petit ruisseau sépare ce côteau des monts de Valeco au midi; un autre plus abondant descend du côte du nord, & se réunit au premier à la pointe orientale du côteau pour en former un qui traverse la vallée de Cherpa. Ce côteau appartient aujourd'hui aux héritiers du célebre Mafféi qui l'avoit acheté quelques années avant fa mort.

Ces dalles de pierre sont semblables à de l'ardoise blanchâtre, mais presque aussi dures & compactes que la pierre vive'; elles sont sonores, d'un grain uni, nuancées par des veines jaunâtres, grises & brunes: il y en a qui ont un pouce & plus d'épaisseur, & d'autres qui n'ont que quelques lignes; chacune peut se resendre en seuilles beaucoup plus minces: leur longueur & leur largeur n'est point l'imitée; il y en a de plu-

CHAP. VII. Vérone. 155 sieurs pieds de long. Si l'on prenoit soin de les détacher avec les précautions nécessaires, on pourroit en tirer des pieces fort grandes.

Le côteau, qui est du côté du midi, contient des couches paralleles à l'horizon, & séparées de celles qui sont au septentrion par un cordon de pierres; celles du nord sont inclinées à l'horizon d'environ 45 degrés; les couches du cordon sont à peu-près perpendiculaires, & se détachent mal aisément, parce qu'elles sont courbes; c'est ce qu'a observé M. Séguier, & ce qu'avoit déja remarqué le comte Marsigli (Œuvres de Vallisnieri, T. II, p. 361). Dans ce cordon de pierres, on ne trouve aucune em-preinte de poissons, c'est seulement dans les autres couches. On détache les dalles au hasard, & en les tenant élevées, on les ouvre avec des ciseaux : lorsqu'elles sont tirées fraîchement de la couche, elles s'ouvrent assez facilement; les poissons qui y sont logés, offrent sur chaque superficie de la pierre l'empreinte d'une moitié, & cela d'une maniere si distincte & si marquée, qu'on en peut aisément connoître l'espece. Ils y paroissent comme s'ils venoient d'être enfermés & mou-

G vj

156 VOYAGE EN ITALIE, lés; il n'y a point d'endroit en Europe, qui présente un pareil phénomene. On y remarque le contour du corps, la tête, l'œil, l'arête, les épines, les nageoires, la queue, & tout ce qui peut les ca-ractériser; il ne s'en trouve cependant aucun en relies: on remarque tout au plus dans ceux qui font les plus gros, des parties plus faillantes vers la tête; on n'en rencontre pas dans toutes les pierres qu'on détache, & l'on travaille fouvent en pure perte. Ceux qui sont engagés dans les dalles qui ne sont pas égales, ne peuvent se refendre en en-tier, & on les tire piece à piece. Il faut beaucoup de précaution & d'adresse pour bien réussir; on a presque souillé dans toute l'étendue du côteau, si ce n'est du côté oriental où le terrein est trop escarpé. Dans les endroits où l'on n'a pas encore fouillé, on voit que les couches des ardoises où sont les poissons, sont recouvertes de trois lits de pierre plus dure qui ne peut se refendre; pardessus, il n'y a que quelques pouces de terre végétale.

L'espace où sont toutes les dalles à poissons, a environ 100 toises d'étendue en tout sens; le côteau a 35 toises de

CHAP. VII. Vérone. 157

vers le fommet. La partie escarpée à l'orient a plus de 38 toises d'élévation; mais toute cette hauteur n'est point remplie par les ardoises, elles n'ont que deux

pieds au plus de profondeur.

Outre les poissons, on y trouve plusieurs empreintes de différentes plantes mêlées avec les poissons; mais on n'y rencontre aucun coquillage. Les especes des poissons ne sont point séparées, on trouve les grands & les petits mêlés ensemble sur les mêmes couches. M. Séguier avoit un catalogue de toutes les especes de poissons qui se trouvent dans cette curieuse mine : il y en a quelques-uns de gravés dans le musæum de Moscardi, dans celui de Colceolari, dans le livre intitulé Piscium quærelæ de Scheuchzer & dans l'ouvrage de Vallisnieri, que l'on pourra consulter, ainsi que Massei, partie III. M. Séguier avoit fait des dessins de plus d'une quarantaine, & il en conservoit presque tous les modeles, outre un grand nombre de doubles; c'est une des parties les plus intéressantes du cabinet de Nîmes.

Il y en a une collection à Vérone, chez M. le marquis Dionisi, chanoine

TES VOYAGE EN ITALIE,

de la Cathédrale de Vérone, dont nous avons parlé: l'on y voit des especes de poissons exotiques qui ne se trouvent pas ailleurs, & si bien conservés, que personne ne peut en montrer de semblables; il en a envoyé au jardin du roi, à Paris. Nous avons parlé, pag. 138 de plusieurs autres collections de poissons à Vérone.

Si l'on avoit soin de saire des recherches dans les endroits de France, où il y a des ardoises blanches, je ne doute point que l'on n'y trouvât aussi des empreintes de poissons, semblables à celles du mont Bolca. M. Séguier en a vu la moitié d'un, venu des plâtrieres d'Aix en Provence, & il en a trouvé deux petits dans les Cevennes; on assure qu'il y en a à Dresde.

On trouve aussi dans les environs de Vérone des traces de volcans, & même des colonnes basaltiques. Journal de physique, 1779, déc. p. 507. Nous en avons parlé, pag. 90.

M. Cavichioli a découvert, en 1784, une mine de nître dans les montagnes de Vérone; on dit qu'elle est abondante

& de bonne qualité.

Le sel d'epsum, qu'on tiroit du sel marin ou des sources ameres par évaCH. VIII. Descript. de Mantoue. 159 poration, s'est trouvé fossile & pur dans les montagnes de Belluno. M. Lorgna en a fait l'expérience en 1785.

## CHAPITRE VIII.

Description de Mantoue.

E chemin de Vérone à Mantoue est

d'environ sept lieues.

De Vérone au village de Roverbella, il y a deux postes & demie, 18 milles. A dix milles de Vérone, on passe sous les murs du bourg de Villa Franca. A cinq milles de Villa Franca, on sort de l'état de Venise, dont les limites sont marquées par des bornes, & à trois milles de ces bornes, on trouve le village de Roverbella: depuis Vérone jusqu'à ce village, on a un terrein couvert de cailloux, mais très-abondant en plantations de mûriers.

De Roverbella à Mantoue, il y a une poste de sept milles, que l'on sait parmi d'excellens pâturages; c'est un pays baigné par les eaux, & par conséquent très160 VOYAGE EN ITALIE, fertile. De Villa Franca à Parme, on paye 14 paules par couple de chevaux

& 5 paules par bidet.

Quand on entre à Mantoue par le nord, on passe entre douze moulins à blé, qui sont sous une espece de portique ou galerie couverte. On trouve sur la même chaussée un moulin pour scier les bois, & un autre pour souler les draps; ils sont mûs par la chûte des eaux du

" lac supérieur au lac inférieur.

MANTOUE, en italien Mantova, est une ville de 26 mille habitans, y compris les Juiss & deux bataillons de garnison; elle est au milieu d'un lac formé par le Mincio: cette position la rend très-forte, mais y cause un air qui doit être très-dangereux en été & en automne, quoique les habitans ne veuillent pas tous en convenir. Cette ville passe pour être beaucoup plus ancienne que Rome; elle fut fondée par les anciens Etruriens. ou Toscans, 300 ans avant la fondation de Rome. V. Platina, Equicola, & Agnello Mafféi, dans leurs histoires de Mantoue, Virg. X, 198. On croit que fon nom vient de marria, Divinatio, soit qu'on voulût indiquer que sa fondation avoit été de bon augure, soit qu'il

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 161

y cût des oracles dans cet endroit.

Après les Etruriens, ce furent les Gaulois Cénomans qui occuperent Mantoue; & lorsque ceux - ci furent défaits par les Romains, cette ville sit partie de la Gaule Cisalpine, ou Gallia Togata; elle avoit voix daus les Comices du temps de César; elle étoit de la tribu Sabatine, comme on l'apprend par les inscriptions. Dans le partage des Trium - Virs, elle échut à Antoine. On trouve dans plusieurs infcriptions les curateurs de la république de Mantoue; il paroît aussi qu'on y avoit établi une école militaire; cependant comme elle n'étoit point sur les grandes routes militaires, elle ne joua pas un très-grand rôle.

Crémone ayant foutenu le parti d'Antoine contre Octave, celui - ci donnales terres des environs de Crémone à fes foldats vétérans, l'an 31 avant J. C.; & comme il ne s'en trouva pas affez, on y ajouta une partie du territoire de Mantoue; c'est à quoi Virgile fait allu-

sion, en difant:

Mantua væ miseræ nimium vicina Cremonæ.

Mais la grande division des terres, dans laquelle Virgile perdit son patrimoine, avoit eu lieu dix ans auparavant.

Dans la guerre entre Vitellius & Othon, celui-ci fut défait à Bedriacum,

qui est aujourd'hui Canneto.

Mantone eut beaucoup à fouffrir dans l'irruption d'Attila. Il rencontra le pape saint Léon près de cette ville, & ce sut à sa sollicitation, qu'il renonça au projet d'aller saire le siège de Rome.

Mantoue fut prise par Alboin; les Grecs de Ravenne l'enleverent aux Lombards, mais elle fut reprise par Agilusse. Charlemagne la fortissa, & l'on a prétendu qu'il l'avoit donnée au pape. Lothaire publia un de ses capitulaires à Mantoue. On y tint un concile, lors du schisme qu'il y eut entre le patriarche d'Aquilée & celui de Grado.

Après la mort de Berenger elle sut molestée par les Hongrois. Jean I, évêque de Mantoue, qui gouvernoit cette ville, la céda à Bonisace de Canossa; les empereurs consirmerent cette inséodation à la même famille, & ce sut ainsi qu'elle passa à la fameuse comtesse Mathilde, en 1064; le pape Alexantesse

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 163 dre II y tint un concile contre l'anti-

pape Cadiolus.

Après la mort de Mathilde, les empereurs accorderent plusieurs priviléges à cette ville. Ezzelin voulut s'en emparer; elle fut secourue alors par Sordello Visconti, beau frere d'Ezzelin, & les habitans le prirent pour leur sei-gneur. Après sa mort, ils reprirent le gouvernement republicain, mais un des capitaines de la république, Pinamonte Bonacolfi, on Bonacorfi, s'en rendit maître vers l'an 1274. Il eut pour successeurs trois Bonacorsi, savoir, Bottigella, Passarino, & Butirone; le peuple se souleva contre eux, Passarino sut tué; les autres Bonacolsi furent mis en prison, & l'on choisit pour chef Louis de Gonzague. L'empereur Sigismond donna en 1433, le titre de marquis de Mantoue, à Jean-François de Gonzague, & Charles-Quint, en 1530, donna le titre de duc à Frédéric de Gonzague, & il transmit à ses descendans la souveraineté de Mantone.

Ferdinand - Charles de Gonzague, dernier duc de Mantoue, ayant pris parti contre la maifon d'Autriche, au commencement de ce fiecle, ses états

164 VOYAGE EN ITALIE. furent envahis & saccagés. Le duc monrut en 1708 à Padoue, dépouillé de sa souveraineté & sans ensans; sa troisieme femme, qui étoit Françoise de Montaut de Navailles, mourut à Paris en 1710. Il ne reste de cette illustre maison, qu'un enfant naturel, qui est à Rome en prélature, & des branches collatérales, mais éloignées; le duché de Mantoue est resté à la maison d'Autriche. L'histoire de cette ville sut écrite dans le quatorzieme siecle, par Alipandri, & par Battiste Platina, & au commencement du seizieme siecle, par Mario Equicola. L'histoire de la maison de Gonzague, a été écrite en latin avec élégance, par Possevino. L'histoire ecclésiastique de Mantoue, a été donnée par monsignor Scipione Agnelli

To

C

Mantoue cst assez bien bâtie; ses fortifications & sa citadelle sont en bon état; elle contient 15 paroisses, & 39 couvents, sans compter les confréries & les conservatoires, ce qui prouve bien qu'elle a été plus considérable qu'elle n'est actuellement: aussi, dit-on, que vers la fin du dernier siecle, il y avoit 50 mille ames; peut-être le mauvais air,

Donesimondi.

CH. VIII. Descrip. de Mantoue. 165 qui fait déserter une partie des habitans en été, l'a fait abandonner entié-

rement de plusieurs.

Elle est séparce de la terre par deux cens toises de lac du côté de Crémone. & par 80 toises du côté de Vérone; elle est tellement engagée dans les ma-rais, qu'on ne peut l'aborder d'aucun côté, que par des chaussées étroites. Malgré cela, cette ville paroît vivante & habitée, & l'on n'y voit pas d'herbe dans les rues, comme dans d'autres villes d'Italie. Mais comme ces lacs rendent l'air mal-sain, on se propose de les diminuer & d'en dessécher une partie, spécialement, la partie méridionale qui est une portion du lac de Païolo, & l'on employoir en 1784, plus de 500 ouvriers, dirigés par M. Bisaghi, ingénieur.

La ville a 3144 toises de tour, ou en y comprenant les lacs, 5600 toises. Il y a six portes; au nord Porta Molina, ou de' Molini, qui conduit à la citadelle de Porto, sur le chemin d'Allemagne, par l'état de Venise. Près de cette porte est un grand portique, entre le lac supérieur & le lac inférieur, avec des moulins dont nous avons parlé.

166 VOYAGE EN ITALIE,

La porte appellée Pradella, à l'occident, conduit à Marcana, & à Crémone, c'est le chemin de Lombardie.

La porta *Pustella*, ou porte du Thé, au midi, conduit au palais de ce nom, mais il n'y a pas de grande route de ce côté-là.

La porta Cerese, qu'on appelle quelquesois porte Virgilienne, est au midi du côté de Pietolo, d'où l'on va à Modene & à Parme; il y a sur cette porte un buste de Virgile.

La porta Catena, à l'orient, conduit au port, où sont les barques qui vien-

nent du Pô par le Mincio.

La porta S. Georgio, aussi à l'orient, conduit à un grand pont de pierre qui a 465 toises de long, traverse le lac inférieur, & le partage en deux parties, comme on le voit sur notre plan; celle qui est à gauche quand on sort, ou au nord, s'appelle lac du milieu, Lago di mezzo, & l'autre Lago di Sotto, qui fait partie du lac inférieur. La porte S. George conduit à Ferrare, à Venise, & à Modene, en passant le Pô.

Le lac supérieur a 6 milles de long sur 800 toises environ; il est séparé des lacs inférieurs par une digue de

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 167 320 toises. Celle qui est hors la porte Pradella, & qui soutient le même lac,

est de 250 toises.

Le lac de Païolo, est soutenu par une digue de 470 toises, qui commence à 900 toises de la ville; une écluse sert à le mettre à sec. Une grande écluse qui soutient les eaux du lac inférieur à dix milles de Mantoue, rend navigable jusqu'à la ville ce bras du Mincio.

IL DUOMO, ou S. Anselmo, belle Cathédrales église, qui est la cathédrale de Mantoue, fut bâtie sur un plan de Jules Romain; elle a cinq ness, & des bascôtés doubles, portés par des colonnes corinthiennes cannelées, sans piédestaux, qui forment un beau péristile. Le second ordre de la nef du milieu est en pilastres composites, entre lesquels il y a alternativement des croisées & des niches; tout ce dessin est chargé d'ornemens, & paroît un peu lourd; mais on remarque du grand dans le général de cet édifice.

A la premiere chapelle à droite, est un tableau du Guerchin, représentant le miracle de S. Eloi, qui, après avoir coupé le pied d'un cheval pour le ferrer, en fait la réunion avec un signe de roix: ce tableau est trop noir; l'effet n'en est pas heureux, mais la tête du Saint est bien.

A gauche de la chapelle du S. Sacrement, vis-à-vis de l'orgue, J. C. qui appelle S. André à l'apostolat; tableau de Jules Romain, bien composé, dessiné de grande maniere, mais d'une couleur peu vraie; il a été retouché &

gâté.

Dans la chambre du chapitre, où l'on va en traversant la sacristie, il v a la tentation de S. Antoine, par Paul Véronese; un diable tient le Saint à la gorge, & culbuté sur lui, semble prêt à lui porter un coup sur le nez, avec un pied de cheval qu'il tient de l'autre main; une jolie semme, par derriere retient la main de S. Antoine, pour l'empêcher de se désendre; la tête de cette semme qui est dans la demi-teinte, est bien peinte; le reste du tableau se voir moins, ayant beaucoup sousser, & paroît un peu gris; il y a aussi des incorrections dans cet ouvrage.

S. AGNES, église qui étoit occupée par les Augustins, & dont la tour est sensiblement inclinée; ce désaut d'applomb, peut bien être causé par le peu

de

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 169 de solidité d'un terrein aussi détrempé par les eaux du lac; cependant on creuse à 10 ou 12 pieds pour des sondations, sans y trouver de l'eau.

Cette église a été supprimée, & les Augustins ont été transférés à la Tri-

nité où étoient les Jésuites.

S. ANDREA, grande & belle églife, de l'architecture de Léon - Batiste Alberti, qui ramena le goût de la bonne architecture en Italie, en s'éloignant du gothique de son temps. Il n'y a qu'une seule nes avec une coupole très-haute, construite depuis quelques années, par les contributions du public, & peinte par George Anselmi de Vérone.

Cette église est célebre par ses reliques; on y montre du sang de J. C.

dans une superbe chasse.

Dans une chapelle à gauche, on voit la statue en bronze, du sameux peintre André Mantegna, maître du Correge, dans laquelle il y avoit autresois de petits diamans pour sormer les prunelles; cette sigure est faite avec vérité, mais avec sécheresse. Au-dessous on lit cette inscription:

## 170 VOYAGE EN ITALIE,

Esse parem noris, si non præponis, Apelli, Ænea Mantiniæ qui simulacra vides.

Sur le pavé de l'église, on lit cette autre épitaphe.

Ossa Andreæ Mantiniæ samossissimi Pictoris, cum duobus filiis in sepulchro per Andream Mantinam, nepotem ex filio constructo reposita. 1560.

Sur l'autel il y a une nativité de S. Jean-Baptiste, par Mantegna; mais ce n'est pas un bien beau tableau; il est peint d'une maniere seche; d'ailleurs on en jouit peu; on voit cependant que la figure de sainte Elisabeth a de l'expression.

André Mantegna naquit en 1451, & mourut en 1517, il a été regardé par plusieurs écrivains, comme l'inventeur de la gravure en cuivre : il a du moins contribué beaucoup à la perfection

de cet art (a).

Dans l'église des Dominicains, on

<sup>(</sup>a) Dictionnaire des tice des principales estamgraveurs antiens & modernes, dequis l'origine de la gravate, ayec une novol. in-12,

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 177 voit le monument en marbre de Pierre Strozzi. On sait aussi que Jean de Médicis, frere de Côme I, duc de Florence, est enterré dans cette église; mais on ne sait pas en quel endroit. Elle a été

rebâtie depuis quelques années. Dans l'église de S. Maurice, ou des Théatins, on voit au second autel à droite, une Annonciation, de Louis Carrache, assez bien peinte; la tête ou le profil de la Vierge a de la naïveté, mais la figure, ainsi que celle de l'Ange, est trop longue : la tête de l'Ange est mauvaile; son attitude & son expression le sont encore davantage. Dans la troisieme chapelle des bas-côtés à droite, le martyre de Ste Marguerite, par Annibal Carrache, bon tableau, dans lequel cependant on blame les têtes, ou pour mieux dire, les figures des spectateurs conpées en bas par la bordure du tableau.

A la seconde chapelle des bas-côtés à gauche, les deux lunettes sont de Louis Carrache, & sont assez bien; l'une représente S. Jean dans le désert; l'autre S. François aussi dans le désert, avec un Ange qui joue du violon; ils paroissent d'une assez bonne couleur & bien

172 VOYAGE EN ITALIE, composés, quoiqu'on ait peine à les bien voir.

Dans l'église de sainte Ursule, au maître-autel, le martyre de cette Sainte & de ses compagnes, par Louis Carrache; ce tableau est bien dessiné, & la Sainte est belle; mais il peche en général par l'esset; la couleur n'en est pas mauvaise, sans être d'une grande vérité; la composition assez bonne, quoique consuse.

L'église de la Trinité où étoient les Jésuites, a été donnée aux Augustins; on voit au sanctuaire à droite, la Transfiguration, par Rubens, où il a choisi les mêmes sujets que Raphael, en y introduisant un démoniaque, mais où il est entiérement dissérent de ce maître. soit dans le général de la composition, soit dans toutes les attitudes, les caracteres, & même dans le site. Il n'a pas coupe son sujet en deux; il a mieux lié son épisode avec le sujet principal, en le rapprochant du haut de la montagne : le sujet est bien , quoiqu'il n'ait pas toute la vérité qu'on pourroit y desirer; ce tableau est un peu dur de tons, mais l'ordonnance en est admirable.

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 173

Le tableau du milieu représente la famille d'un duc de Mantoue, invoquant la Trinité; il est bien composé, autant qu'il a été possible de le faire, le peintre étant assujetti à des portraits. Les draperies sont de couleur dure; elles manquent de vérité, & elles sont trop chargées.

Le Baptême de J. C., tableau où il y a du seu de composition, mais dont la couleur est encore crûe, quoiqu'il s'y trouve beaucoup de clair-obscur; le Christ & les Anges sont trop rouges; les figures de S. Jean & de ceux qui viennent se faire baptiser, sont trop noires. Ce tableau ne paroît pas de

Rubens.

On y voit aussi un Ecce Homo du Dolci.

Dans la facristie, S. François Regis tenant un crucifix, tableau de Crespi ou l'Espagnolet de Bologne; il est d'une couleur piquante, mais sans sinesse de dessin.

Le bâtiment du collége est grand & beau, il fut fait par les Jésuites quelques années avant leur extinction, il a le titre de Ginnasio Regio, & d'université, on y enseigne la théologie, la

H iii

174 VOYAGE EN TTALTE, physique, les mathématiques, & l'on y confére des grades en médecine & en droit, parce que les colléges des médecins & des juristes sont aggrégés à ce collège. Cependant ceux qui veulent être reçus docteirs vont à Pavie, où est la grande université, qui depuis quelques années, a le privilége exclufif du doctorat. Il y a dans le collége de Mantoue, un cabinet d'histoire naturelle, un de physique, un laboratoire de chimie, un jardin de botanique. Il y a un observatoire bâti en 1758; c'est une espece de tour à plusieurs étages, trèsvaste & très-solide; à la partie supérieure est une terrasse qui domine l'horizon, & un toît tournant en forme de cône, dont la fenêtre peut se diriger à toutes les régions du ciel. Le P. Joseph Mari, Jésuite, mathématicien de l'université, avoit la direction de cet observatoire.

L'église de sainte Thérese est remarquable par un autel & un tabernacle travaillés richement en marbres précieux & en agathe, avec des statues de chaque côté.

A l'église des Quarante-Heures, il y a une belle saçade, & dissérens tableaux CH. VIII. Descript. de Mantoue. 175 des bons maîtres, avec huit statues en plâtre de Barbarigo, qui représentent David, Salomon, & quelques prophetes. A l'entrée de l'église en dehors, il y a un bas-relief de l'Annonciation avec une statue de chaque côté.

On peut voir encore l'église de S. Sébastien, & celle des Oratoriens Filippini, qu'on appelle la Vittoria, il y a un beau tableau de Mantegna, où l'on admire la patience & la persoccion

des détails.

LA CORTE, on le palais ducal de Palais Duccat, Mantoue, est grand, mais ancien, &

bâti sans symmétrie & sans goût.

Le cabinet & le trésor de Mantoue étoient fameux dans le commencement du dernier siecle; mais lorsque le général des troupes de l'Empire, Colalto, eut pris cette ville d'assaut, le 18 juilles 1630, elle sut mise au pillage; toutes les choses curieuses qui avoient coûté des millions, tomberent entre les mains des soldats, & surent dissipées par des gens qui n'en connoissoient pas le mérite; un simple soldat avoit sait un butin de 8000 ducats; il perdit tout au jeu dans la même nuit, & le général Colalto le sit pendre le lendemain. Les

plus beaux tableaux de la galerie de Mantoue furent alors transportés à Prague; la reine de Suede les acquit & les fit porter à Rome; où ils ont resté jusqu'au temps où le duc d'Orléans, régent de France, en fit l'æquisition, aussi bien que des statues antiques de la reine Christine.

On trouve encore dans ce palais plufieurs choses intéressantes, comme des appartemens décorés avec beaucoup de goût, des tapisseries faites sur les dessins de Raphaël, & des peintures de Jules Romain son éleve, l'un des plus grands dessinateurs qu'il y ait eu.

Dans la Sala di Troja, on voit les combats livrés au siège de Troye, & l'histoire de cette ville, dans le style grec, où le costume est très - bien obfervé, pour les chars, les héros, & les

dieux.

Il y a d'autres falles dont les plafonds passent pour être de Jules Romain, comme les signes du Zodiaque, l'assemblée des dieux; le char de la Nuit, & celui d'Apollon.

Le plasond d'Apollon, que M. Cochin appelle char de l'Aurore, fait beaucoup d'effet; les quatre chevaux, ajouteCH. VIII. Descript. de Mantoue. 177 t-il, vûs en-dessous, sont pleins d'action & de seu : on y trouve la grande manière, la belle sorme, & la grandeur de caractère, qui est une des parties les plus rares de la peinture, mais avec dissérentes impersections. Il y a dans une autre salle, une chûte des géans, ingénieusement composée, & dessinée de sort grand caractère; elle semble tenir de l'école Vénitienne.

Vis-à-vis du palais ducal est le théâtre, qui est de l'architecture du vieux Bibiena, c'est un des beaux théâtres d'I-

talie.

Palazzo della Giustizia, contient une falle d'une grandeur remarquable; on voit dans la muraille une statue de Virgile assis, mais dont le mérite ne répond pas au sujet.

Parmi les édifices particuliers de Mantoue, on remarque les palais du comte Mantelli, des Valenti, des Sorli, des Canossa, des Colloredo, des Arrivabene.

Il y a plusieurs fauxbourgs au - delà du lac; à l'orient, celui de S. George; au midi, celui de Cérèse V. le plan.

Le palais du Thé, ainsi appellé à Palais du cause de la forme de son plan, qui ap-Thé. proche d'un T, est situé dans une île, une

178 VOYAGE EN ITALIE, demi-lieue au midi de Mantoue, environné de jolies promenades; il a été restauré nouvellement, mais l'architecture est de Jules Romain; la cour est décorée de quatre corps de bâtimens d'ordre dorique; au bout de la cour, il y a un portique qui la sépare du jardin; ce portique est également décoré d'un ordre dorique, mais trop riche.

M. Volta, bibliothécaire de Mantoue, & M. Bottani, peintre, en ont donné une description détaillée en 1783, 62 pages in-8°. V. aussi Richardson, traité de la peinture & de la sculpture.

Ce palais est remarquable par de belles peintures de Jules Romain : dans la voûte, il y a trois tableaux à fresque, & des lunettes, qui sont de lui, mais qui ont beaucoup souffert par l'habitation des troupes Allemandes; les sujets sont tirés de l'histoire de David.

Dans la première chambre à droite, les deux frises, l'une sur l'autre, & toute la voûte sont décorées de stucs de l'abbé Primaticio, dont les compositions sont belles, & représentent des marches d'armées, & des sujets héroïques.

Les peintures à fresque de la seconde chambre, sont de Jules Romain; le su-

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 179 jet du milieu représente un héros assis, qui commande qu'on brûle des livres qu'on lui apporte dans une caisse; il est bien composé comme un bas-relief antique, & dessiné de grande maniere; les chairs sont un peu de couleur de brique; & les habits de couleurs tranchantes; il n'y a point de clair-obscur.

Dans la troisieme chambre, on voit la victoire de Jupiter, sur les géans, par Jules Romain; les murs & les plafonds ne font qu'un seul sujet, & c'est un poëme tout entier: la composition en est impétueuse & terrible, les grouppes bien formés, mais il est de couleur rouge; il y a peu d'intelligence de clair-obscur; le dessin est un peu incorrect, manieré, & de caractere trop chargé. Le Jupiter n'a point l'air noble. Ce morceau est pourtant le triomphe de Jules Romain; & s'il n'a pas les agrémens qui touchent, il a la force qui enleve.

Dans la premiere chambre à gauche,

on voit la chûte de Phaëton.

Dans le plasond de la seconde, beaucoup de tableaux à fresque répartis dans la voûte, représentant des chasses, des pêches, des jeux, des sacrifices anti180 VOYAGE EN ITALIE, ques, & différentes divinités; ils sont de Jules Romain: au-dessus de la fenêtre il a représenté une prison; on prétend qu'il la peignit ayant été renfermé & détenu lui - même dans cette chambre.

On y remarque aussi beaucoup de figures à la maniere de Raphaël, plus outrées, mais dans le goût de l'antique; quelques - unes sont incorrectes, elles sont trop rouges dans les chairs; au reste il y a de très-belles choses de détail.

I

n

r

t

Sur les murs de la troisieme chambre, Jules Romain a peint à fresque les noces de Psyché: il semble au premier coup d'œil que ce sujet est une orgie; l'ordonnance en est belle, pleine de seu & d'expression, & l'on y trouve de grandes beautés de détail; le ton rouge y domine un peu trop.

Sur la cheminée, Jules Romain a peint Acis fuyant avec Galathée, à l'as-

pect de Polypheme.

Les sujets de toutes les petites lunettes ou ceintres qui sont sous la voûte, sont tirés de l'histoire de Psyché, & peints à fresque par Jules Romain, ou par ses éleves; mais il s'y trouve bien CH. VIII. Descript. de Mantoue. 181 éloigné de Raphaël. On dit aussi que les tableaux de la voûte sont de Jules Romain : le dessin en est rond, les ombres d'un bistre forcé; les clairs violets; le dessin n'est pas très-ferme, mais les

figures ont de la finesse.

Au bout du jardin, sur la gauche & dans une loge basse ou espece de salon ouvert, vis-à-vis une ancienne grotte ruinée, on voit des tableaux à fresque, dans la voûte & sur les murs, par Jules Romain, représentant les différentes situations de l'homme; il y a de bonnes choses: le plafond de la chambre qui précede cette salle est orné de jolis arabesques.

Jules Romain auteur de tous ces beaux Mort de Jules ouvrages, mourut à Mantoue en 1546, Romain. & il est enterré dans l'église de saint Barnaba, qui appartient aux Servites; mais on ne sait pas précisément dans

quel endroit.

Près de la même église de S. Barnaba, on voit la petite maison qu'il occupoit; elle est décorée d'une architecture rustique de très-bon goût : il y a sur la porte une belle statue de Mercure, qui annonçoit bien la demeure d'un artiste aussi habile. Le peuple ap-

182 VOYAGE EN ITALIE, pelle cette figure S. Jean-Baptiste.

Jules Romain eut soin de placer sa maison dans une belle position; elle est vis-à-vis du vaste palais de Gonzague; construit aussi sur ses dessins (a). La façade de ce palais est digne de Jules Romain: au-dessus d'un premier étage rustique, il a placé, au lieu de colonnes, une longue suite de colosses grotesques, qui portent sur leurs têtes un ordre dorique, surmonté d'un entablement ou d'une haute architrave. Il y a beaucoup de belles peintures dans ce palais; l'enlevement de Ganimede, par le Tintoret, occupe un des plasonds.

me

pati

le m

2073

rete

neu

anc

gno

å ..

dan:

On va voir encore à un mille de Mantoue, une maison ducale appellée

la Favorita.

Lorsqu'on sort de Mantoue par la porte Cérèse ou porte Virgilienne, le chemin qu'on trouve à gauche conduit à la ménagerie, qui est à deux milles de Mantoue; & pour y aller l'on passe le Mincio dans un bac: on appelle cet endroit la Virgiliana, & la tradition porte que Virgile y venoit étudier dans

<sup>(</sup>a) Le palais Colloredo est aussi du dessin de Jules Romain.

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 183 une grotte; mais actuellement on n'y

voit rien de remarquable.

Près delà est le village de Pietolo, Patr situé à-peu-près à l'endroit, anciennement appellé Andès, où naquit Virgile (a), cependant comme ce village, alors peu connu, étoit dans le territoire de Mantoue, Virgile a toujours chanté la ville de Mantoue comme sa patrie.

Primus idumæas referam tibi, Mantua, palmas.

Georg. III, 12.

On ne trouve rien dans ce village qui soit digne de la mémoire de ce grand homme; on ne lui a pas élevé le moindre monument, non plus qu'à Jules Romain, qui est mort à Mantoue, après avoir consacré ses talens à la sureté & à l'embellissement de cette ville.

Les gens de lettres qui ont fait honneur à Mantoue, sont Sordello da Goito, ancien poëte provençal, Battista Spagnoli, Teofilo Folengo, qui composa Patrie de

<sup>(</sup>a) Le matquis Mafféi, rone, mais personne n'a a voulu placer Andès trouvé ses preuves sufadans le territoire de Vé-

un poëme burlesque, où il n'y a que les terminaisons latines. Baldassar Castiglioni, les trois Capicupi, de nos jours le docteur Vettori, le comte Sotovia.

Pour la philosophie Pomponazzo, J. B. Fera; pour la jurisprudence Borsato, Manenti, Bardelloni, Gobbi, & Ciriaco; celui-ci est regardé comme un auteur classique, & son style est estimé.

Pour les mathématiques, Gabriel Bertazzolo, Giov. Ceva, Dorisilio Moscatelli - Bataglia, mathématicien & in-

génieur, mort en 1739.

De mon temps, M. le comte Thomas Medini, capitaine de justice. M Pellegrino Salandri, autrefois secrétaire du comte Cristiani, étoient les seuls poëtes que l'on citât à Mantoue, encore n'étoient-ils pas du pays; le second est mort, le premier est allé en Baviere; mais si quelqu'un peut rappeller à Mantoue le souvenir de Virgile, c'est M. l'abbé Bettinelli, autrefois Jesuite, & qui est revenu dans son pays. Il est connu par des poésies si estimées, que M. Cornaro, dans le recueil que j'ai déja cité, T. II, p. 138, le donne pour un des trois poëtes modernes qui doivent servir de modele à l'Italie, avec

Car Frog fair

les r l'An geni

Ron a A

tion Ent

étoit

0 7'A

qui a

2000

mat

un de

feie

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 185 Frugoni & Algarotti. M. Bettinelli a fait entr'autres un joli poëme contre les Raccolte, espece de poésies qui se distribuent journellement dans les sêtes, les mariages, & les baptêmes; M. de l'Anglard, depuis substitut du procureur général à Paris, traduisit en françois en 1759, ses lettres aux arcades de Rome; elles eurent de la célébrité.

M. Bettinelli a aussi publié en 1769 à Milan, un ouvrage plein d'imagination & de goût, qui a pour titre Dell'

Entusiasmo delle belle Arti. Le P. Andres, Jesuite Espagnol, qui étoit à Mantoue, y a donné une his-

toire des sciences & des arts.

On peut citer encore le comte J. B. d'Arco, le comte Bulgarini, M. Visi, qui a donné un premier volume de l'hiftoire de Mantoue, & M. Volta, bibliothécaire de Mantoue, dont nous avons parlé.

J'ai aussi nommé le P. Joseph Mari;

mathématicien du collége.

M. Félice Asti a donné en 1782, un ouvrage sur la maladie épidémique de 1781.

L'académie impériale & royale des sciences & des arts, a un beau bâti-

186 VOYAGE EN ITALIE, ment où se tiennent ses assemblées; elle propose quatre prix chaque année, depuis 1769; elles s'occupe des sciences, des belles - lettres & des arts; il y a des professeurs de peinture & d'architecture; un théâtre pour l'académie filarmonique, on l'on représente des pieces de musique; un théâtre anatomique, une collection de bas-reliefs antiques venus de Bozolo, & des modeles en plâtre des plus belles statues de Rome; l'on a commencé à former une bibliotheque; l'empereur fait tous les frais de l'académie. M. l'abbé Carli en est secrétaire, depuis la mort de M. Pellegrino Salandri. Le comte Carlo di Colloredo, préfet de l'académie, est poëte & écrivain distingué; c'est chez lui que se tenoient les assemblées avant l'ouverture du bâtiment appellé théâtre académique. Il y a sept assemblées par an, depuis le 11 novembre jusqu'au 1; de mai. Le théâtre est garni en partie de loges, & en partie de colonnes; il est d'Antonio Bibiena, connu par ses décorations théâtrales.

de .2

Til.

Lo

all 17

une !

mile

178

fepa

pere

Vier.

le ce

trav:

Qui

me

pn

L'académie des arts avoit été établie dès l'an 1755.

La bibliotheque la plus remarquable

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 187 de la ville, est celle du comte Ignazio Zanardi della Virgiliana.

L'on joue à Mantoue des comédies & de petits opéra, dans le carnaval, & au mois de mai, temps où il s'y forme

une espece de foire très-agréable.

Le duché de Mantoue contient 170 mille habitans, indépendamment de 2 118 000 que contient la Lombardie Autrichienne (Mercure du 25 décembre 1784). Jusqu'ici l'administration a été séparée de celle du Milanez; mais l'empereur se propose de les réunir, on vient de finir le cadastre, & d'établir le cens général du territoire, auquel on travailloit depuis long temps, dans le goût de celui qui est établi à Milan, T. I, p. 472.

Ce duché a 22 lieues de long sur 14 de large; il est arrosé par le Mincio, l'Oglio, la Secchia, & la Tartaro, qui vont tomber dans le Pô, ce qui donne une communication jusqu'à la mer Adriatique. Le principal commerce du pays est dans les blés, qu'il sournit aux états de Parme & de Modene; il produit aussi du riz, de l'avoine, du maïs. La plantation des mûriers y procure un commerce de soie qui aug-

mente sensiblement, on y voit deja beaucoup de fabriques de tassetas, & autres étosses de soie, même de velours; on y travaille aussi des cuirs. Il y avoit autresois beaucoup de manufactures de laines, qui avoient de la réputation en Italie.

(H. )

aller a

20% 1:

Hirent

Probus

cus. I

verno

m fam

Le

Vero

nello

Virgi

Gar

COT

Ca

ėto.

La livre de Mantoue est de 12 onces, & il en faut 13 7/8 pour faire la livre de Paris; ainsi la livre de Mantoue est à celle de Paris, comme 96 est à 151. Il n'y a pas d'autre livre employée dans cette ville.

Nous avons parlé du Braccio, T. I,

p. 486.

Pour allèr de Mantoue à Brescia, on remonte sept lieues vers le nord, c'est-à-dire, jusqu'à Peschiera; on va d'abord à Roverbella, qui en est à sept milles ou une poste, & ensuite à Castel nuovo, 12 milles plus loin; ce terrein est plein de cailloux, & planté de mûriers.

PESCHIERA est une sorteresse à une lieue de Castel nuovo, à cinq lieues de Vérone, du côté du couchant, & à neuf lieues de Brescia. Peschiera s'appelloit autresois Avilica, il y avoit un corps de mariniers pour la navigation du lac. Cette sorteresse est située à l'endroit où

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 189 le Mincio sort du lac de Garda pour aller à Mantoue; elle coûta 33 millions aux Vénitiens.

Ce fut près de cet endroit que s'établirent les descendans de l'empereur Probus, comme on le voit dans Vopiscus. Le Mincio tombe dans le Pô à Governolo, qui s'appelloit autrefois Ambuleto, c'est l'endroit où S. Léon tint un fameux congrés a noit ravager l'Italie, un fameux congrés avec Attila, qui ve-

Le lac de Garda, que l'on côtoie ensuite, mais qui est sur le territoire de Vérone, a onze lieues de long; il s'ad-Vîrgile a célébré, en même temps que pelloit autrefois Benacus, c'est celui que

le Larius, ou lac de Côme;

95

id.

010,

: 01

Te Lari maxime ,teque Fluctibus & fremitu assurgens, Benace, marino Georg. 2. 159.

Il est vrai qu'au moindre vent le lac de Garda s'agite, & promene ses flots

una comme une véritable mer.

es de On voit de fort loin une presqu'île du lac de Garda, qui est célébrée dans Catulle, fous le nom de Sirmio, & qui corps étoit son lieu de délices :

## 190 VOYAGE ENITALIE;

Peninsularum, Sirmio, insularumque
Ocelle, quascumque in liquentibus stagnis,
Marique vasto fert uterque Neptunus;
Quàm te libenter, quàmque lætus inviso!

12

81

ne p

obi

elt

Cia

å i

Piet.

ne,

PUR !

Itali.

Pour s

0:

de g

91.01

L

tout

mani

l'Itali

l'eau

Il y a encore dans cette péninsule, des masures qu'on appelle les grottes de Catulle.

Toute la partie occidentale du lac, appellée Riviera di Salo, est un endroit renommé par la beauté de ser rivages & par la multitude des orangers & des citroniers qu'on y cultive; il y a des mines de ser, des sorges, des papeteries, & une nombreuse population; cette partie dépend du territoire de Brescia, & sorme un commerce considérable.

La pêche du lac de Garda est un objet important; elle a été affermée 26 mille francs, mais elle est libre actuellement; le poisson en est recherché dans toute l'Italie; aussi les truitres à Peschiera, reviennent à 35 sous la livre, poids & monnoie de France; l'anguille vaut 14 sous, & le carpione 23 sous.

Le carpione du lac de Garda est un poisson très-recherché, qui ne se trouve point ailleurs; il est fort dissérent de

CH. VIII. Descript. de Mantoue. 191 la carpe: Linnæus & Artedi le mettent dans le genre du Saumon; il ressemble un peu à la truite, mais il est plus large, & il a le ventre plus élevé; sa longueur ne passe pas un pied, la chair en devient rouge quand elle est cuite; les écailles sont petites, la couleur du dos est moins obscure que celle de la truite, mais il est parsemé de taches noires, le ventre & les côtés sont argentés, la tête est luifante, la gueule bleuâtre. Ray Sinopsis Meth. Pisc. p. 66, c'est le Gilt Charre des Anglois. Il est décrit & figuré dans Salvien de Piscibus, 1555, & dans Rondelet, de Piscibus Lacustribus : celui-ci le met avec la truite, & prétend qu'on l'appelloit autrefois pione, mais étant devenu fort cher, il prit le nom de Carpione; on disoit autrefois qu'il se nourrissoit avec de l'or, pour exprimer l'excellence de ce poisson.

On pêche aussi dans ce lac des truites, de grosses sardines, & autres poissons, qu'on envoie à Milan & à Parme.

Les eaux du lac de Garda ont surtout la qualité de blanchir le fil, de maniere à le faire rechercher dans toute l'Italie; on ne fait pas si cela tient à l'eau seule, ou à l'air, ou au sol, sur lequel on l'étend pour l'arroser, mais cela réussit mieux au Lido Salodiano, que vers les autres parties du lac.

Il y a des auteurs qui prétendent que les ruines qu'on voit à l'endroit nommé Tusculanum, sont d'une ancienne ville appellée Benacum, mais c'est une fable: cependant l'on en voit une espece de description dans le titre d'un livre singulier, connu dans l'histoire de la géométrie : Summa de Arithmetica Geometria proportioni, & proportionalita: novamente impressa in Toscolano su la riva del Benacense & unico Carpionista laco: Amenissimo sito: deli antique e evidenti ruine di la nobil cità Benaco vitta illustrato: cum numerosita de impatorii epitaphii di antique e perfette littere sculpiti dotato: & cujus finissimi e mirabil colone marmorei : innumeri fragmenti di alabastro porphidi e serpentini. Cose certo lettor mio diletto oculata fide miratu digne soto terra se ritrovano. Frater Luca de Burgo sancti Sepulcri Ordinis Minorum: in Tuscutano su la riva di laco Benacense, 11 décembre 1523, in-folio.

La route ordinaire de Brescia par la poste, passe à Desenzano qui est sur le

bord

elt

Tie.

ОШ.

del

tres

cipa

tre.

23 7

Le d

Jem

vou!

qui

les

pour

165 1

de ;

res

CHAP. VIII. Castiglione. 193 bord du lac, à 7<sup>t</sup> milles de la ville de Brescia, ensuite à Lonato, petite ville, & à Ponte di S. Marco, petit village à

huit milles plus loin.

1-

TE

ore

13

le

Tonie IX.

CASTIGLIONE, Castrum Stiliconis, est une petite ville de quatre à cinq mille ames, située à dix lieues de Vérone, six de Brescia, & huit de Mantoue, où l'on peut passer quand on va de Vérone à Brescia; on l'appelle Castiglione del le Stiviere, pour la distinguer des autres villes d'Italie qui portent le nom de Castiglione; cette ville appartient à l'empereur ; elle étoit le siège d'une principauté d'environ trois lieues de diametre, qui commence une lieue & demie au midi du lac de Garda. Elle étoit possédée par la maison de Gonzague. Le dernier Prince fut obligé de l'abandonner, par une révolte des habitans; l'empereur la reçut comme dépôt, & vouloit donner une pension au prince, qui ne l'a jamais voulu recevoir; mais les revenus se déposoient réguliérement pour lui être payés quand il voudroit les toucher : cela a duré jusqu'à la guerre de 1745, où les dépenses extraordinaires de la maison d'Autriche ont occasionné l'emploi de ces deniers, & la

Castiglione:

194 VOYAGE EN ITALIE, principauté est restée unie au duché de Mantoue.

Il reste encore à Venise un prince Louis qui est de la famille, & un autre qui est prêtre à Garda, qu'on appelle prince Almerico, sils du dernier souverain: on dit aussi que la comtesse de Fuentes, comme sille d'un frere du dernier prince, avoit demandé l'investiture de ce sies.

Il n'y a autour de la ville de Castiglione que des murs de jardins; mais il y avoit sur la hauteur un château, qui sut renversé, &, pour ainsi dire, rasé au commencement du siecle par les François, contre qui le prince s'étoit déclaré.

S. Louis de Conzague,

C'est dans ce château que naquit S. Louis de Gonzague, en 1568; ce jeune prince entra chez les Jésuites dès sa plus tendre jeunesse, & il y devint si célebre par sa piété & sa vertu, qu'étant mort en 1591, à l'âge de 23 ans, il sut béatissé 14 ans après, son frere étant ambassadeur de l'Empire à Rome; sa mere vivoit encore dans le temps de cette béatissication; elle eut la consolation inexprimable de voir son sils sur les autels, exposé à la vénération des sideles,

CHAP. VIII. Castiglione. 195 d'entendre célébrer ses vertus dans la chaire, & de lui adresser des vœux avec toute l'église. Le pape Paul V en 1618, accorda la messe à l'honneur de S. Louis de Gonzague.

François de Gonzague, frere cadet de S. Louis, étant prince de Castiglione, voulut marcher sur les traces de son frere, il se distingua par des établissemens de piété; il sonda le collége, les Capucins, & le Parthenone, maison de piété, appellée dans le pays, Collegio delle Signore Vergini, composée de 30 demoiselles de qualité, avec 16 sœurs

converses, ou Oblate.

Sur la place de Castiglione, on voit une sontaine avec un bassin, au milieu duquel est un piédestal qui porte la statue en marbre d'une jeune sille, nommée Calubina, avec une inscription à son honneur. Le fait qui a donné lieu à ce monument, est un exemple de vertu, digne d'être conservé à la postérité. Cette jeune & belle personne étoit exeru. l'aimoit avec passion, obtint le consentement des parens, & il étoit prêt à l'épouser; les approches de son bonheur augmenterent son impatience; il voulut

I ij

Exemple de

196 VOYAGE EN ITALIE, devancer le mariage : la jeune personne rélista avec fermeté : il y voulut employer la violence, elle fut inutile; enfin, ce malheureux, soit désespoir, crainte, ou fureur, la tua. Le prince François de Gonzague fit écarteler l'assassin, & sit frapper une médaille à l'honneur de cette jeune victime de l'innocence, avec ces mots qu'on lit aussi aux pieds de la statue : Dominicæ de Calubinis quòd maluerit mori quàm fœdari : les deux derniers mots sont effacés, mais on les retrouve dans la préface du livre qui a pour titre : Gasp. Scioppii Ecclesiasticus, auctoritati Serenissimi Britaniæ Regis oppositus, Hartbergæ, 1611. Ce livre est dédié à François de Gonzague, & l'auteur en prend occasion dans la présace, de célebrer les vertus de ce prince, & de raconter les établissemens qu'il avoit faits.

La principauté de Castiglione renferme encore deux villages considérables, Solferino & Medole (a).

<sup>(</sup>a) Voyez la grande par se P. Placide, grayé carte de Scuttet, Cursus en 1704, Padi; ou le couts du Pô,

De Castiglione à Brescia, il y a huit lieues que l'on sait aisément en six heures avec un voiturier ordinaire, par un très-beau chemin bordé d'arbres, de ruisseaux & de prairies, comme la plupart des routes de la Lombardie; des vignes en guirlandes qui vont d'un arbre à l'autre, ombragent agréablement les chemins sans occuper beaucoup de place, & les mûriers qui les soutiennent forment une autre espece de produit, sans préjudice du grain qu'on seme sous les mûriers.

Il y a des voyageurs qui vont de Mantoue à Parme, en passant par Ca-sal Maggiore: il y a huit postes; on paye 14 paules par couple de chevaux, & 5 paules par bidet.

De Mantoue à Parme par Guastalla, il y a 6 postes & 52 milles.

à Modene,  $7^{\frac{1}{2}}$  postes & 69 milles.

à Ferrare, 5 ½ postes & . 69 milles.

à Venise, 12 postes & 106 milles.

à Trente, 7 ½ postes & 60 milles.

de Mantoue à Bergame, 9 postes & 76 milles.

Milan par Crémone, 11 postes & 105 milles.

## CHAPITRE IX.

Description de Brescia.

PRESCIA, Bresse (a), ou Bresce; s'appelle en latin Brixia: cette ville renserme 30 à 35 mille ames: elle est à 18 lieues de Milan, & à 38 lieues de Venise; elle a environ une lieue de tour, sa latitude est de 45° 30' 22", suivant les observations du P. Cavalli; & sa longitude, 5' 30", ou 5' 40" de temps à l'orient de Milan, ou de 28° 22' 30". C'est une ville riche, agréable, dans une heureuse situation, & dont les environs sont très-sertiles: l'on y arrive, en venant de Vérone, par un très-

<sup>(</sup>a) Quand on traduit qui est en France, entre le Briscia par Bresse, on fait une confision géographique de cette province d'I-le dictionnaire de la Frantalie, avec celle de Bresse, ce, par M. Expilly.

CHAP. IX. Brescia. 199
beau chemin bordé d'arbres & de ruisseaux, & son intérieur répond à la beauté
de l'avenue: on peut la regarder, après
Milan, comme la principale ville de la
Gaule Cisalpine, & de l'étar de Venise,
& elle a été appellée long-temps Sposa
di Venezia, quoique Vérone à cet égard
lui dispute la préséance.

Les auteurs qui ont embelli l'origine des villes d'Italie, ont donné jusqu'à sept opinions différentes sur la fondation de celle-ci; mais Hercule est le plus grand de tous les héros qu'on lui donne pour sondateurs, suivant Capriolo. Elle sut du moins rebâtie par Bellovese, ches des Gaulois Cénomans, 590 ans avant J. C. (a), ou suivant Tite-Live, par

· Brennus, chef des Gaulois Sénonois,

<sup>(</sup>a) Bellovese, neveu lerci, du Mans; & end'Ambigate, roi des Celtes suite Lingones, de Landu Betty, partit l'an 590, gres; Boil, de Buch, du avec une nombreuse colonie, & s'empara d'une parmine, de l'Italie. Tite-Live, V. 33. Les peuples dont Tite-Live fait mention à cette occasson, sont les Bivarines, du côté de Maroccasson, sont les Bivarines, du côté de Maroccasson, sont les Bivarines, car on leur attibue Missens, Hedui, d'Autenn lan, Vétone, Mantoue, Ambarri, du Charolois, Crémone, & c., mais pour soutes, de Chattres; Au-l'Apennin.

200 VOYAGEEN ITALIE,

201 ans avant J. C., & ce fut alors qu'on lui donna le nom de Brescia; elle étoit capitale des Cénomans, sui-vant Tite-Live, lorsqu'elle passa sous la domination des Romains. Elle les fervit utilement contre les Gaulois In-Subriens, 225 ans avant J. C., & leur fut toujours fidele, sur-tout dans les temps de calamités, comme après le triomphe d'Annibal, 217 ans avant J. C., jusqu'au temps où l'Empire fut ravagé par les Barbares. Elle étoit colonie Romaine, comme on le voit par deux inscriptions qui sont encore à la cathédrale & a S. Nazaire, & fut honorée d'un grand nombre de distinctions & de prérogatives, dont on voit des indices dans quelques inscriptions. Plusieurs empereurs y séjournerent.

On croit que Brescia sut brûlée par Radagasse, roi des Goths, l'an 405, & prise par Attila en 452, de même que la plupart des villes d'Italie. Les rois Lombards la posséderent vers l'an 670: Agilusse & Théodelinde y sirent bâtir une église confacrée à S. Jean-Baptiste. Voyez ZAMBONI, Descrizione delle fabriche di Brescia, 1778, fol. FAINI, Cœlum Brixianæ ecclesiæ.

CHAP. IX. Brescia. 201 Charlemagne étant venu en Italie en 771, avec Roland & Olivier, vainquit le roi Didier, & conquit tout ce qui se trouva sur son passage; on croit qu'il vint à Brescia, mais Biemmi n'est passage cet avis.

Dans le temps où les factions des empereurs & des papes déchiroient l'Italie, & où les massacres de villes entieres étoient des choses communes, Brescia ne fut pas exempte de ces terribles ré-volutions : vers le commencement du dixieme siecle, Capriolo prétend qu'en 28 ans elle changea sept fois de gou-vernement : elle sut prise ensuite, & saccagée par l'empereur Henri VI. Ezelin s'étant rendu maître de Padoue, de Vicense & de Vérone, prit aussi Brescia, & y exerça mille cruantés l'an 1258. Verci Storia degli Ecelini, 1779; elle fut prise l'an 1332, par Scaliger, duc de Vérone, qui étoit du parti des Guelses: en 1337, par Azzo Visconti; & les ducs de Milan la posséderent quelque temps.

En 1426, Philippe Marie Visconti ayant vexé le peuple de Brescia, à l'occasion des travaux qu'il faisoit faire à la sorteresse de la Garzetta, derriere

202 VOYAGE EN ITALIE, l'endroit où est la nouvelle citadelle; l'affemblée générale de la ville délibéra d'envoyer des orateurs à la république de Venife, pour lui offrir la fouveraineté du pays; les offres furent acceptées & la citadelle fut prise. Les Vénitiens ayant perdu la bataille de Gerradadda le 14 mai 1509, Louis XII fit fon entrée à Brescia le 23 mai. On vint à bout de chasser les François en 1512, ils se retirerent dans le château; & le 19 février, Gaston de Foix, venu de Bologne, reprit la ville. Il avoit promis à ses soldats de leur en abandonner le pillage, & cette ville fut réduite à la derniere désolation: on épargna la maison où le chevalier Bayard avoit été transporté. On peut voir dans l'hiftoire de France la générofité dont il usa envers la dame de la maison & ses deux filles; on en parla long-temps dans la ville. Les François remirent Brescia le 28 octobre 1512 au viceroi de Naples, qui en prit possession au nom de l'empereur, & y mit une garnison Espagnole. Le 22 mai 1516, on la rendit à François I, qui la restitua aux Vénitiens, & depuis ce temps ils l'ont toujours possédée.

CHAP. X. Brescia. 203

En 1478, cette ville éprouva une peste affreuse, dont il mourut, dit-on, plus de 25 mille personnes. En 1524, il y eut encore une peste terrible, & en 1550, la petite vérole y sit un si grand ravage, qu'il mourut environ 12 mille personnes en cinq ou six mois. L'inoculation n'étoit point connue à cette époque. En 1577 & 1630, il y eut encore des contagions terribles.

Voyez les histoires de Brescia, par Malvezzi, Capriolo, Rossi, Gagliardi, Biemmi, la Raccolta de Cenomani, &

la Brixia Sacra du P. Gradenigo.

Le 18 août 1769, le tonnerre tomba fur la tour qui est à la porte de S. Nazaire, & qui rensermoit 233 milliers de poudre; cette terrible explosion sit sauter la porte S. Nazaire, 76 maisons & plusieurs églises; détruisit la 24e. partie de Brescia, ou 24 mille pas carrés, mesure de Venise; fit périr 500 personnes, & en blessa 700. L'ébranlement de l'air suit tel que les portes surent ensoncées dans beaucoup d'églises & de palais, assez loir du lieu de l'explosion. Cet accident causa une perte de plus de 10 millions. C'est depuis ce temps-là que la république de Venise a fait mettre des

204 VOYAGE EN ITALIE, conducteurs électriques ou paratonnerres sur tous les bâtimens de cette espece.

Brescia est environnée de murs, de fosses, & de remparts plantés d'arbres, qui forment une promenade agréable; il y a cinq portes, dont quelques-unes sont décorées: on compte dans la ville & les fauxbourgs 19 paroisses & 37 couvens.

Carhédrale do Breteia.

IL DUOMO, église cathédrale de Brescia, est un bâtiment considérable qui fut commencé en 1604; ses accroissemens étoient fort lents, mais le cardinal Quirini, devenu évêque de Brescia, contribua beaucoup à cet édifice; aussi a-t-on placé son buste dans l'intérieur de l'église en 1737, & sur la façade extérieure en 1752: le comte Silvio Martinengo y a dépenfé 60000 l. L'on faisoit encore en 1766 des quêtes continuelles pour achever la façade; il n'y a plus que la coupole à finir. Ce bâtiment est d'une belle pierre tirée de Bottesino Mattina, qui est à quetre milles de la ville; les plus grandes colonnes sont de trois morceaux : cette pierre est blanche, calcaire, approchante du marbre, quoique d'une pâte moins fine; c'est un marbre qui n'est pas persectionné. CHAP. IX. Brescia. 205 L'église est décorée d'un ordre corinthien, dans le goût moderne, mais trop riche; il y a beaucoup de statues, de basrelies & d'ornemens, & on peut la mettre au nombre des principales églises d'Italie.

On conserve dans cette Cathédrale un petit étendard ou oriflame de Constantin, appellé Croce del Campo, Orofiamma ou Labbaro imperiale; il est d'un bleu céleste avec une croix rouge dans le milieu: la tradition veut que ce soit une image contemporaine de la croix qui apparut à Constantin, lorsqu'il étoit sur le point de combattre Maxence.

L'évêque de Brescia a environ 60 mille livres de rente; mais le cardinal Quirini, qui a fait l'ornement de ce siége, pendant longues années, y joignoit d'autres revenus qui l'ont mis à portée de faire de très-grands biens à cette ville, & il en eût fait beaucoup plus, s'il n'eût été prévenu par la mort en 1755.

La Rotonde ou l'ancien dôme, appellé autrefois Ste Marie - Majeure, est une église bâtie, à ce qu'on croit, sous le roi Grimoald, qui régnoit dans le 206 VOYAGE EN ITALIE, 7º. siecle. On y conserve, avec vénération, & sous sept cless différentes, deux croix miraculeuses; l'une qu'on croit avoir été donnée par Ste Hélene à Constantin son sils, comme saite avec le bois de la vraie croix; l'antre qui passe pour avoir été au sommet de l'oriflame.

Après avoir vu la cathédrale, nous passerons à la partie septentrionale de la ville du côté du château, pour y re-marquer ce qu'il y a de plus important en architecture, en peinture, soit dans les églises, soit dans les palais, dont quelques-uns sont tout-à-fait dans le goût de ceux de Rome, pour la grande architecture. Ceux qui voudront sur les peintures de cette ville des explications plus circonstanciées, pourront consulter la description de ces peintures par Ave-roldi, ou plutôt l'ouvrage de M. Carboni, publié en 1760 par M. Louis Chizzola, patricien de Brescia, homme plein d'esprit & de talens, qui a séjourné long-temps à Paris; ce livre a pour titre: le Pitture e Sculture di Brescia, dalle stampe di J. B. Bossini, 196 pag. in-40.

Le palais de Broletto, qui est sur la place de la cathédrale, est le palais du

CHAP. IX. Brescia. 207 peuple & des représentans, c'est-à-dire, du capitaine & du Podesta. Ce palais fut bâti, dès l'an 1144, sous l'administration des consuls, ou du moins en 1187; il étoit d'abord en bois, mais en 1223 on le bâtit en pierres, on l'augmenta en divers temps; il est composé de plusieurs corps de bâtimens qui servent pour l'habitation des magistrats, pour la caisse, les tribunaux & les prisons. Le capitaine a un jardin en terrasse, où est une fontaine ornée de statues. On voit aussi dans ce palais des péintures à fresque, un grand escalier qui est décoré d'architecture, ainsi que les fontaines.

L'évêché est aussi un des édifices considérables de Brescia. La bibliotheque est établie dans un bâtiment voisin de l'évêché; elle fut donnée à la ville par le cardinal Quirini, en 1747, par les conseils du P. Gradenigo, théatin; elle est ouverte au public quatre fois la se-maine: on y fait tous les jeudis, en été, des expériences de physique; on y voit aussi une collection de médailles. L'évêque a encore une belle galerie de tableau, deux dyptiques consulaires (voyez pag. 219), & une falle où l'on tient des

assembées académiques.

208 VOYAGE EN ITALIE,

La Congrega dont le bâtiment est sur la place même de l'évêché, est une assemblée de piété, tenue par des citoyens distingués; ils ont des revenus considérables, & les emploient à faire des charités: le cardinal Quirini contribua beaucoup à augmenter cet établissement.

Delà passant par la Contrada delle tre Spade, on trouve la Carità ou le Convertite, dont l'église renserme des tableaux estimés; on y voit aussi un modele exact de la Santa Casa de Lorette, avec l'autel, la grille, & la statue de la Vierge qui sont au-dedans, le tout para faitement imité.

En allant au levant, on arrive à la petite place de San Zeno, où est la Casa Martiningo Cesaresco; près delà est la Casa Gambara; elles sont remarquables par l'architecture, & par des

tableaux de prix.

Santa Giulia, église de Bénédictines bâtie en 1599, à l'endroit où Didier, roi des Lombards, en avoit fait bâtir une; elle étoit célebre par la retraite d'Anselberge, sa fille: plusieurs princesses ont fini leurs jours dans ce couvent; l'on y conserve un grand CHAP. IX. Brescia. 209 nombre de reliques. Le tableau du grand autel est une transfiguration de Giulio Cesare Procaccino. Il y a encore d'autres tableaux estimés dans cette église.

Le château de Brescia est une forteresse bâtie en pierres de taille, sur la montagne appellée Colle Cicneo ou Rocca Erculea; il fait la seule désense de la ville, encore n'est-il pas très-fort, surtout à cause de la montagne qui le domine. On y entretient une garnison d'environ 40 invalides; autresois on le regardoit à Brescia comme une des principales forteresses de la république de Venise : les gens du pays disoient qu'il étoit le Falcone de la Lombardie. De dessus la tour du château, appellée Mirabella, on a une vue délicieuse, sur la campagne la mieux cultivée : on apperçoit en grand nombre les maisons de campagne, dont la colline est converte (Ronchi), & celles qui font dans la plaine, & qu'on appelle Brede. Il y a peu de négocians qui n'en aient : on va s'y promener en été tous les soirs.

Après avoir vu le château, si l'on revient à la partie occidentale de la

210 VOYAGE EN ITALIE, ville, du côté de la porte appellée delle

Pile, qui conduit dans les vallées des environs, & du côté de Venise, on trouve les églises de S. Joseph, S. Geor-

trus

met

1 3

C

tus

nia.

r.i

C:

1.

É

ge , S. Faustin & les Carmes.

Piazza grande, ou Piazza de' Signori, située dans le plus bel endroit de la ville, sur commencée en 1433; elle est entourée de bâtimens publics; on remarque sur tout le mont de piété, commencé dès 1465; l'on ouvrit alors une rue pour communiquer à la place du Dôme, on l'appelle Strada nuova.

On éleva en 1561, la colonne qui porte le lion aîlé de S. Marc; l'horloge fut faite en 1581, par Pierre Fan-fago da Clusone, mathématicien, à qui l'on attribue aussi l'invention des machines à curer les ports, actuellement

usitées à Venise.

En creusant dans les environs, on a trouvé des inscriptions antiques qui ont été encastrées sur la façade des prisons.

PALAZZO Publico delle Ragioni, ou la Loggia fituée fur la Piazza de' Signori, est un des édifices les plus remarquables de Brescia. Il su commencé en 1492, vers l'endroit où avoit été un ancien temple de Vulcain; la premiere cons-

CHAP. IX. Brescia. 211
truction est attribuée à Thomas Formentoni, architecte de Vicense, mais
il a été achevé & persectionné par Sansovino, Palladio, Beretta; la grande
salle sut peinte par le Titien, & par
Cristophe Rosa, de Brescia, & les statues saites par des sculpteurs habiles;
mais il y eut un incendie le 18 janvier 1775, & il ne resta que les murailles.

La longueur du bâtiment est de cent bras (ou 146 ½ pieds), & la largeur de 64 bras : la façade orientale qui donne sur la place, est décorée de 4 colonnes corinthiennes, chacune d'une seule piece; sur les autres saçades il y a des pilastres. M. l'abbé Turbini a donné un beau projet pour la décoration de la grande salle, & il a sait graver cet édifice en 1778, en 16 planches. Il y en a aussi une description dans l'ouvrage intitulé Memorie intorno alle fabriche publiche di Brescia.

C'est-là que se rassemblent les confeils, celui de la ville tous les jours, & le conseil général dans le mois de jan-

vier & d'août.

SS. FAUSTINO e Giovita, est une église de Bénédictins soutenue par des

212 VOYAGE EN ITALIE, colonnes doriques, chacune d'un seul bloc : on y plaça en 1623 les reliques des Saints protecteurs de la ville, dans une châsse de marbre, ornée de bronzes dorés.

Cor. LE GRAZIE, église du collége qu'occupoient les Jésuites, est d'une architecture hardie & singuliere, les voûtes de des trois ness étant soutenues par de nor petites colonnes isolées : elle est ornée nele de stucs dorés, & renferme plusieurs bons tableaux; le martyre de sainte Barbe, de Pietro Rosa, éleve du Titien; un tableau où l'on voit S. Antoine de Padoue, S. Antoine abbé, & S. Nicolon las de Tolentin, par le Moretto de Brescia; on y révere une image célebre de la Vierge, appellée Madonna delle Grazie, toutes les murailles sont couvertes d'Ex voto. Il y a un observatoire dans ce collége, & le P. Cavalli, habile mathématicien, y a fait diverses observations astronomiques.

On rencontre dans ce quartier - là, CASA FENAROLI, qui contient de fort beaux appartemens & des tableaux de prix; la CASA BARGNANI, d'une belle architecture, avec une salle peinte par François Monti; S. ANTONIO ou col-

de

CHAP. IX. Brescia. 213 lége des nobles, qui étoit sous la direction des Jésuites; il y a dans l'église plusieurs tableaux de Gandino, Palma, Santagostini, Bassano; le palais CALINI, del Conte Orazio, dans la rue appellée Contrada de' Gaduldi; & la CASA UGE-RI, alla pace, dans laquelle il y a de fort beaux tableaux : une résurrection de Raphaël; un portrait célebre fait par le Titien, & un par Paul Véro-nese; une Susanne du Bassan; un S. Sébastien du Palma; un paysage de Brill; un S. Jérôme du Giorgion, &c.

LA PACE ou Filippini, église neuve La Pace, & très-jolie, fut commencée en 1720, & finie en 1746; elle est décorée de colonnes corinthiennes de marbre isabelle veiné, avec des autels très-riches, beaucoup de vert antique, des niches, des statues; les peintures de la voûte sont de François Monti. Il y a deux tableaux de Pompeo Battoni; l'un est celui du grandautel, où l'on voit la sainte Vierge présentant J. C. à Siméon; le dessin est incorrect : les figures de devant sont trop longues; mais il est bien composé, & il y a de l'intelligence du clairobscur.

Sur le second autel est un S. Jean

par ol-

Népomucene qui est aux pieds de J. C. & de la sainte Vierge, tableau bien composé, vigoureusement peint, d'un bon accord; la Vierge est belle, mais l'Ange est très-mauvais, les chairs sont un peu rouges. Les entre-colonnes sont ornées de niches avec des stucs, & les voûtes sont peintes en clair-obscur.

1

à

10

On passe ensuite à la Palata, ancienne tour de la ville, pour aller à S. Giovanni, église des chanoines réguliers de S. Sauveur, où il y a des tableaux du Moretto, du Romanino, de

Panfili, de Ferramola, &c.

SANTA AGATA, paroisse avec chapitre: on y voit dans l'église trois belles statues de sainte Agathe, sainte Lucie & sainte Apollonie, qui sont d'Antoine Calegari, de Brescia, & plusieurs bons tableaux.

Dans la maison Lecchi, il y a une belle galerie de tableaux, qu'on a encore augmentée depuis la publication du livre des peintures de Brescia, par quatre tableaux de Paul Véronese, un du Titien, douze du Guerchin, deux du Guide, deux du Bassan, deux de Vandyk, &c.

On peut voir ensuite le Giardino

Martinenghi ou Casa Martinenghi del Conte Silvio, c'est une belle maison où il y a des jardins élevés, très-agréables & très-ornés; l'église de S. Francesco; la Casa di Dio: & un jardin de botanique, chez M. Vicenzo Averoldi, près de sainte Croix & de saint Charles.

MIRACOLI, église bâtie vers la fin du quinzieme siecle, aux dépens de la ville : la façade est ornée de sculptures très-délicates, faites dans la pierre, par Prospero Bresciano & Rafaello Brescia, sculpteurs anciens, qui étoient très-habiles : le vestibule renferme quatre colonnes remarquables : l'intérieur est divisé en trois ness, par huit pilastres & fix colonnes; on voit au-dedans des tableaux de Moretto, de Gandino, Amigone, Marone, Alarizzi, Paglia, Sassi, &c. Les voûtes sont ornées de stucs dorés.

Vis-à-vis de cette église est la maison Aricci, où il y a une collection de tableaux, entr'autres une tête sur bois, par Léon. da Vinci, des tableaux du Guide, du Titien, &c ..

SS. NAZARO e Celfo, est la seconde église de Brescia, dont le prévôt est ordinairement évêque in Partibus : le tableau du grand autel est un ouvrage célebre du Titien, qui est déja sort gâté: il est divisé en cinq parties; dans les deux supérieures, on voit l'Annonciation; le tableau du milieu exprime la résurrection de N. S., il est beau, bien composé, parsaitement peint; à droite, S. Nazaire & S. Celse, à gauche S. Sébastien. Ce tableau sut donné par Aitobello Averoldi, évêque de Pola, qui avoit été prévôt de cette église.

On couvre ordinairement ce chefd'œuvre, au moyen de deux portes qui s'ouvrent & se ferment, elles sont pein-

tes par Moretto.

Il y a encore dans cette église d'autres peintures estimées, par exemple, au sixieme autel à droite, un tableau du Moretto, représentant la Vierge couronnée par J. C., & plusieurs Saints, peint avec légéreté, où il y a des finesses de tons, & de beaux caracteres, mais froids; au quatrieme autel, un martyre de S. Barthélemi, de Carlo, Lotti, peint d'une grande maniere & bien composé.

Palazzo FÉ, d'une belle architecture

moderne.

Gli Angioli, église peinte agréablement, ment, & où l'on voit le plus bel autel de la ville.

Près delà est la porte S. Nazaro, la plus méridionale de toutes, qui conduit à Créme, petite ville de l'état de Venise, qui est à 10 lieues de Brescia.

Cette porte fut renversée par l'acci-

dent de 1769.

Pour visiter la partie orientale de la ville; je suppose que nous recommencions par le centre, en partant de la place, autresois nommée Mercato del Lino, & qu'on appelle actuellement Piazza delle Erbe; on y voit une petite église de la Vierge, qu'on dit avoir été bâtie par Palladio, mais elle sut bâtie en 1608, 28 ans après sa mort.

CASA MARTININGO del Mercato del Lino, est une belle & grande maison, de l'airchitecture de Palladio, où il y a un vestibule d'ordre dorique, & une balustrade en pierre de taille, qui sert de couronnement. La sculpture de la porte est de Jacques Medici, de Brescia, éleve de Sansovin.

On trouve ensuite le Pescarie, place que l'on a construite pour la vente du poisson, avec des bancs en pierre de taille. Le corso de Parolotti, est une

Tome IX. K

218 VOYAGE EN ITALIE,

rue dont toutes les maisons ont été peintes en dehors par Lattanzio Gambara : elle conduit à la place appellée

Piazza del theatro.

Le théâtre de Brescia est très-grand, & la salle est belle; l'Opéra y commence le lendemain de Noël, & dure jusqu'à la fin du carnaval; en été on y joue la comédie ou l'Opera Bussa, depuis le 18 ou 20 juillet, jusqu'à la fin de septembre, temps où l'on va en villégiature. Il y a un Impresario ou entrepreneur qui en sait tous les frais, & en retire les prosits, mais à qui l'académie donne une somme pour lui aider à en supporter la dépense.

San Dominico, église remarquable par la grandeur de la nef, par son architecture & par les peintures de Sandrino de Brescia, saites en 1590.

S. LORENZO est une église toute neuve, petite, mais très-ornée; elle a été rebâtie par l'industrie & les soins de M. Pietro Dolfini, qui en étoit prévôt: il sit la découverte d'une Madonne miraculeuse, qu'il appella della Providenza, & qui a véritablement pourvu à tout dans son église. L'architecture est de Corbellini: les autels sont revêtus

de marbres fins, & ornés de lapis ou autres pierres dures; le tabernacle est en jaspes & agathes; le baldaquin de l'autel de la Vierge, qui est le plus riche de tous, est revêtu en entier de lapis lazuli: l'ostensoir est garni de pierres précieuses.

CASA BARBISONI, dans Strada larga, contient une grande collection de tableaux, du Baffan, du Tintoret, du Guerchin, de Palma, de Breughel, du Pérugin, &c. Il y a une tête du Sau-

veur, qu'on assure être du Titien.

On conserve aussi dans cette maison un monument précieux d'antiquité, le célebre dyptique de Boëtius, en italien Dittico : le dyptique étoit en général une tablette, ordinairement de bois, à deux feuilles, où le consul étoit représenté en relief avec les jeux qu'il devoit donner en prenant possession du consulat. V. les Mémoires de l'Acad. des Inscript. T. V : le consul en donnoit aux principaux officiers. Celui du consul Mantius Severinus Boëtius, est de l'an 487, il est d'ivoire, il a neuf à dix pouces de long, avec des caracteres & des figures; Apostolo Zeno en a donné la description dans le vingt-

K ij

220 VOYAGE EN ITALIE. huitieme tome des journaux d'Italie; on la trouve aussi dans un ouvrage de Hagenbuchius. Epistola epigraphica de dyptico Brisciano Boetii Consulis. Tu-rici, 1749, sol. M. de Boze en a aussi

PALAZZO AVOGADRI, maison des comtes Avogadri, près du collége de S. Barthélemi, renferme une collection confidérable de tableaux, qu'on attribue aux plus grands maîtres; un Hercule, de Rubens; une Madeleine, du Titien; un S. Jean, du Guerchin; une Marine de Salvator Rosa; S. François, par André Sacchi; Jesus-Christ à la colonne, par George Vasari; cinq tableaux de Solimene; plusieurs des Palma; un portrait fait par le Titien, représentant un buste de vieillard vêtu de noir, fort beau.

Une adoration des Mages, de Paul Véronese, bien composé; la Vierge est jolie, mais sans noblesse : ce tableau est d'un bon accord & d'une bonne intelli-

gence de clair-obscur.

parlé.

Un homme qui étouffe un lion en le serrant avec les bras, & qui écrase un tigre sous ses pieds, tableau de RuCHAP. IX. Brescia. 221 bens, très-chaud de couleur & de com-

Une tête de Madeleine pénitente, du

Guide, pleine d'expression.

Une semme vêtue de blanc: la tête est dans une ombre charbonnée: on la dit du Titien, cela est douteux; mais elle est sort singuliere & de grande maniere.

Un S. Michel qui foudroie les mauvais Anges, tableau de Solimene, bien

composé, mais gris & rouge.

Charle-Quint, par le Titien, il joue de l'orgue auprès de sa maitresse: c'est le seul tableau de ce prince qui soit en grand: si c'est une copie, comme on le croit, elle est très-bonne.

Une Susanne du Guide, avec les deux vieillards, sujet bien traité que l'on ne trouve presque nulle part en Italie; il y a des incorrections dans les mains, & les vieillards sont peints d'une maniere dure.

Un Bacchus tenant une grappe qu'il présente à un petit garçon, tableau de Pompée Battoni, bien colorié: l'enfans est mauvais, le fond du tableau est trop fort de couleur.

On trouve ensuite S. Barnaba; & Kiij

222 VOYAGE EN ITALIE.

passant par le marché-neuf, on va au palais Cigola où est une grande façade, dont l'architecture est fort belle; on voit près delà Santa Maria Calcara, où il y a de beaux tableaux; & le palais Duranti, où est une belle façade moderne.

Palazzo SUARDI, grande maison neuve avec de beaux jardins. C'est-là qu'habitoit M. le comte Suardi, qui a donné des livres de mathématiques fort estimés.

Après avoir vu ensuite S. Clément; S. Eufémie, les Théatins & la Casa Proalio, on arrive à fainte Afra.

SANTA AFRA est une des églises les plus remarquables de Brescia, par ses tableaux; elle appartient aux chanoines

réguliers appellés Rocchetini.

Au second autel à droite, il y a un tableau de François Bassan; le point de vue est trop haut, mais la composition est bonne, & les caracteres excellens; la lumiere en est éparpillée : il représente S. Apollonius, évêque, qui baptise à la lueur de flambeaux, portés par des Anges, & fait administrer les sacremens : la lumiere des flambeaux occasionne des reslets qui ne sont pas assez

Santa Afra.

CHAP. IX. Brescia. 223 vrais, le coloris est d'ailleurs d'un gris violet.

A la premiere chapelle à droite, une Vierge & deux évêques, avec des Anges, du Procaccino: il tient beaucoup de la maniere de Rubens.

Au-dessus d'une petite porte à gauche, la Femme adultere, du Titien: ce tableau est bien fraîchement peint, & il a beaucoup de ressemblance avec celui de Modene.

A la feconde chapelle à gauche, le martyre de fainte Afra, par Paul Véronefe, beau, bien composé, bien dessiné, mais d'une couleur moins vigoureuse que d'ordinaire: les têtes sont belles. Au fond de l'église on voit une Transsiguration du Tintoret. Au dernier autel à gauche, un S. Augustin avec le massacre des SS. Martyrs de Brescia, par Jacques Palma, &c.

On y montre aussi une église souterraine pleine de reliques de martyrs, & même les prisons où ils ont été renfermés. Le couvent est beau, on en attribue l'architecture à Sansovino & à

Palladio.

Casa MARTINENGO Colleoni, est près-delà. On y voit un escalier très224 VOYAGE EN ITALIE, noble, & une belle façade qui orne la rue S. Alexandre.

S. PIETRO, églife des Carmes, bâtie très - folidement, & agréable dans l'intérieur; elle est sur le Colle Cicneo, du côté de l'orient.

Il y a dans la ville deux hôpitaux fort bien entretenus, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes; le premier a un revenu de 25 mille écus du pays, chacun de 7 livres courantes de Brescia.

Il y a beaucoup d'autres églifes & d'autres maisons particulieres, où un amateur des arts trouveroit à satisfaire sa curiosité, mais je le renvoie à l'ouvrage de M. Chizzola, que j'ai cité.

Le Museum ou la collection de médailles du comte Mazzucchelli, est une des choses précieuses de la ville; la description en a été donnée en deux volumes in-solio; mais il y a chez l'auteur beaucoup plus de choses qu'il n'y en a dans son livre. Le Museum du comte Roncalli contient 3000 médailles. On voit à Brescia plusieurs inscriptions antiques, spécialement à la cathédrale & sur la Piazza de' Signori; il y est parlé entr'autres de Nonius, consul de Rome, qui étoit de Brescia; mais on

ciens édifices qui étoient dans cette ville; on prétend qu'il y avoit un temple d'Hercule dans un jardin, au-dessus de la place del Novarino; un temple d'Auguste vers l'église de S. Clément; un temple d'A-pollon au-dessus de sainte Giulia: un de Flore à S. Florian: il y en avoit un de Jupiter, près de l'église S. Joseph; il en reste encore un pan de mur, de même que de celui de Minerve au pied du Colle Cicneo où est le château, & de celui de Castor & Pollux, dans

les prisons de Brescia.

Hors de la ville on trouve des restes considérables d'un ancien aqueduc dans valle d'Arno, le long du chemin de Gardone. La ville est pourvue de sontaines publiques & particulieres, au moyen d'une source qui vient de Monpiano, une lieue au nord de la ville: le point de partage est près du couvent de sainte Claire; les sontaines ne sont pas belles, mais elles sont en grand nombre. Pour connoître en détail l'état ancien & moderne de cette ville, il saut consulter l'ouvrage intitulé Descrizione corografico-slorica della provincia Bresciana, con un nuova carta corografica.

Kv

226 VOYAGE EN ITALIE; grafica della medesima. In Venezia; 1779 fol.

## CHAPITRE X.

Du Gouvernement, du Commerce & de la Littérature de Brescia.

A ville de Brescia a deux recteurs qui sont toujours des nobles Vénitiens, de l'ordre des sénateurs : savoir, le Podestà, qui est chargé de l'ordre public, & le Capitan grande, chargé du militaire & des sinances; quelquesois il n'y en a qu'un seul, qui est Capitano & Vice - Podestà, ou Podestà & Vice-Capitano.

Mais la ville a beaucoup de priviléges, & une administration particuliere; le conseil général est composé d'environ 450 personnes; il faut, pour y entrer, avoir 30 ans accomplis, habiter dans la ville depuis 50 ans, & être d'une famille qui, depuis 100 ans, n'ait exercé aucun art mécanique; tous les deux ans on balotte les membres

Gouverne-

CHAP. X. Brescia. 22.

de la noblesse, & l'on exclut ceux qui

peuvent mériter l'exclusion.

Il y a un petit conseil qui s'assemble tous les jours, & qu'on appelle conseil de ville : il est composé de trois députés, deux syndics, un avocat, un abbé qui doit être docteur, & deux chancelliers; ils veillent à toutes les affaires de la ville, & lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas entiérement de leur ressort, ils en conserent avec le représentant, & le prient d'assister à leur conseil.

Le collége des juges est composé d'environ 20 nobles, qui sont gradués en droit, parmi lesquels on tire au sort deux consuls: il s'affemble tous les jours pour juger les causes, & concilier les plaideurs. Pour être admis dans ce collége, il faut avoir le droit de cité ancienne, on le fait remonter jusqu'à l'année 430, qu'on appelle Tempo delle Sorghe, ou à l'année 438 qu'on appelle Tempo delle guardie.

La ville entretient toujours à Venise un député, Nunzio, pour être informé des délibérations qui peuvent l'intéresser, & pour prendre à temps les mesures convenables à ses intérêts. Malgré ces 228 VOYAGE EN ITALIE; précautions, les impôts s'y sont multipliés confidérablement; on y compte plus de cent especes de gabelles ou de droits; & quoique l'impòt territorial ne soit que de 15 sous pour chaque Pio, qui fait deux tiers d'arpent, on assure que le total monte au cinquieme du produit des terres, sans compter les taxes sur les marchandises & les communautés : les uns disent que l'impôt est beaucoup plus fort, d'autres assurent qu'on est assez content dans les campagnes, du gouvernement de Venise, & qu'on dit affez généralement Viva San Marco, vive la république; le pays de Bresse rend à cette république 519 mille ducats d'argent, ce qui fait

Parmi les priviléges du pays il y en a un fort singulier, mais fort utile; c'est que les nobles Vénitiens nés hors du territoire, ne peuvent y acquérir ni posséder des sonds: mais il n'est pas exact que tous les étrangers en soient exclus, comme le dit M. Richard.

deux millions & 130 mille livres de

France.

Le peuple est plus industrieux, plus cultivé, à Brescia, que dans la plus grande partie de l'Italie; cependant les

CHAP. X. Brescia. 229 haines féroces & les jalousies cruelles

s'y trouvent encore fréquemment; on prétend qu'il y a communément par année 200 affassinats dans la ville ou dans le territoire, mais c'est sur - tout dans la montagne : les affemblées des jours de fêtes sont presque toujours marquées par quelque vengeance préméditée, ou par quelque querelle sanglante

parmi les gens du peuple.

Le langage usité dans le pays de Bresce, diffère à certains égards du langage Vénitien; on en a fait un dictionnaire à part, il y a plusieurs terminaisons & même des expressions qui semblent être tout-à-fait françoises, comme neuf, œuf, feu, coq, &c. elles sont très - anciennes dans le pays, c'est-àdire, du temps où les François étoient maîtres de la ville.

Brescia a compté parmi les anciens citoyens plusieurs consuls de Rome; elle a tonjours en aussi des personnes distinguées dans les sciences & dans les lettres. Nous donnerons les noms des plus célebres. Les familles Duchi, Caprioli, Mondelle, Pedrocche, Avogadri, Martinenghi, ont fourni des personnages distingués dans les lettres &

dans la guerre. Libraria Bresciana 1685.

Gens de let. Nicolas Tartaglia de Bresce, sut le premier qui découvrit la formule, pour résoudre les équations du troisseme degré; il reconnut que la trace des bombes étoit courbée dans tous ses points, & que la portée de 45 degrés étoit la plus grande de toutes. Son livre, qui sur imprimé en 1538, ouvrit la carrière à toutes les découvertes qu'on a faites

ensuite sur le jet des bombes.

Laurent Gambara, très-bon poëte, mourut en 1596, il fit des poëmes sur Christophe Colomb, sur Venise, sur l'art poétique, sur le château de Caprarola. Il y eut aussi une Véronique Gambara, qui sit des poésies imprimées; elle sut celébrée par Bembo, Giov. della Casa, & autres auteurs contemporains.

Le P. Lana a été célebre dans le dernier siecle, par ses ouvrages & son savoir en histoire naturelle, en chimie, en mathématiques. Son ouvrage intitulé Magisterium natura & artis, est aussi savant que volumineux. On a parlé dans le journal des Savans (juin 1782), de San Prodromo al arte maestra, où il tâchoit de prouver la possibilité de s'élever en l'air & de voler; l'on y fait voir

que c'étoit une erreur de son siecle. Voici la liste des autres auteurs de Bresce.

Bonfadius, connu dans les sciences & dans les lettres; le P. Mazino, médecin & ensuite Jésuite; Laura Ceretta, semme célebre, qui pendant sept ans, prosessa la philosophie à Brescia, & mourut à 30 ans.

Benoît Castelli, Bénédictin, disciple de Galilée, un des premiers qui ait éclairci la théorie du mouvement des eaux; c'est encore un des auteurs les

plus célebres dans cette partie.

Le P. Rampinelli, Olivetain, professeur de mathématiques à Pavie, que Mlle. Agnesi, célebre Napolitaine, re-

connoît pour son maître.

Fortunato di Brescia, Franciscain, auteur de plusieurs ouvrages philosophiques & mathématiques. Voyez le comte Mazzuchelli, au mot Brescia, Fortunato.

Gagliardi, chanoine de Brescia, qui a donné l'édition des Padri Bresciani, & plusieurs autres ouvrages d'érudition.

Philippe Garbelli, d'une famille noble de Brescia, auteur de plusieurs ouvrages d'érudition.

Le P. Maccarinelli, Dominicain,

232 VOYAGE EN ITALIE, commissaire du S. Office à Rome, qui a écrit sur la religion & la morale.

Charles Doneda, qui a eu de la réputation dans l'histoire sacrée, & la connoissance des caracteres & des ma-

nuscrits du moyen âge.

L'académie des Erranti à Brescia, a la direction des spectacles, c'étoit dans le principe une des belles institutions d'Italie, mais on n'a pas suivi bien exactement le premier plan; elle devoit avoir des prosesseurs de morale, de mathématiques, d'escrime, &c.

J'ai connu à Brescia M. le comte Gian Maria MAZZUCHELLI, qui est mort vers la fin de l'année 1765: c'est l'auteur d'un recueil immense de biographie, Gli Scrittori d'Italia, dont il y a six volumes in-solio, quoiqu'il n'ait fait que les deux premieres lettres de l'alphabet.

Le P. Scarella, Théatin, mort en 1779, a fait plusieurs bons ouvrages de physique, il avoit été restaurateur de cette science dans son pays: on trouve son éloge détaillé dans l'ouvrage du P.

Vezzosi.

M. Girol. Franc. Cristiani, capitaine ingénieur de la république de Venise à

Brescia, à qui nous devons des dissertations sur la moyenne proportionnelle harmonique, sur l'atilité & l'agrément des modeles, sur l'hydrodynamique, & contre les idées innées; il a fait un ouvrage sur les mesures de tous les genres & de tous les pays, & qui a donné naissance au grand ouvrage de la Métrologie.

Le comte François Roncalli, auteur de plusieurs bons ouvrages de médecine, entr'autres de celui qui est intitulé Medicina Europæ, & qui a eu de la réputation en Italie; il écrivit contre l'inoculation, & M. de la Condamine le maltraita beaucoup à ce sujet. Il étoit aussi antiquaire; il est mort en

1769.

M. le comte Suardi, mathématicien; que j'ai déja cité, mort au mois de février 1767; il a donné deux ouvrages

de mathématiques.

Le P. Cavalli, ex-Jésuite, mathématicien, qui a fait faire un observa-

toire dans le collége de Brescia.

M. Jean - Baptiste Guadagni, fort instruit dans les mathématiques les plus sublimes.

M. l'abbé Gasp. Turbini, mathéma-

234 VOYAGE EN ITALIE, ticien & architecte, qui s'occupe des arts

& de l'Agriculture.

M. l'abbé Cristose Pilati, qui cultive l'histoire naturelle; il a découvert dans le pays, des jaspes & des marbres précieux, & autres productions minéralogiques, Saggio di storia naturale Bresciana, 1769.

L. P. Macchi, de Crémone, de Pordre de S. Philippe, physicien & mathématicien, qui a fait différentes machines de physique; il travailloit à un grand ouvrage sur les vers à soie.

M. Jean-Baptiste Almici, qui a tra+

duit Pufendorf.

M. l'abbé Carlo Doneda, bibliothé-

Le P. Ganassoni, Bénédictin, qui

est actuellement à Venise.

M. Piazzoni, littérateur & anti-

quaire.

M. l'abbé Chiari, l'un des meilleurs poëtes comiques de l'Italie: il étoit souvent à Venise; mais il reconnoissoit Brescia pour sa patrie.

M. Antonio Brugnoli, qui a fait un poeme sur les préjugés, un sur la joute exécutée à Brescia en 1765, plusieurs

oraisons funebres, &c.

CHAP. X. Brescia. 235

Le cavalier Durante Duranti, gentilhomme de la chambre à Turin, poëte estimé, qui a donné un volume de poésses, deux tragédies; une oraison

funebre du cardinal Querini.

La Signora Giulia Baitelli, trèsfavante dans le grec & le latin, & qui faisoit de très-jolis vers; la Signora Camilla Asti Fenaroli, qui étoit une autre Sapho, chez laquelle se rassembloient les gens de lettres & la plus agréable compagnie; elles sont mortes depuis quelques années.

Voici maintenant les auteurs vivans qui sont à Brescia, suivant les notes que j'ai reçues depuis l'époque de mon

voyage.

M. le comte Charles Bettoni, le Mécene des gens de lettres, qui a luimême écrit sur l'histoire naturelle, l'agriculture, la physique & les mathé.

matiques.

M. le docteur don Baldassare Zamboni, archiprêtre, auteur de la description de Brescia, que j'ai citée, & d'autres ouvrages sur les antiquités sacrées & profanes.

M. Domin. Coccoli, professeur de

mathématiques,

236 VOYAGE EN ITALIE,

M. l'abbé Pierre Ant. Barzani, pro-

fesseur d'hébren & de grec.

MM. Capelli (François & Marc) freres, tous deux abbés, poëtes, & savans en grec & latin.

D. Camillo Almici, prêtre de l'o-ratoire, connu pour les langues & l'é-

rudition sacrée.

M. l'abbé don Pierantonio de' Conti Gaetani, pour l'hébreu, le grec & le latin; il a travaillé fur les deux volus mes du musée de Mazzuchelli.

M. Giulio Baitelli, pour le grec.

M. J. B. Guadagnini, archiprêtre; auteur d'un ouvrage considérable, De antiqua paræciarum origine.

M. Joseph Colpani, gentilhomme; poëte estimé, & qui s'est aussi exercé sur

le grec.

M. le comte J. B. Corniani, dont on a des poésses & des ouvrages d'érudition.

M. le comte Orazio Calini, qui a donné des tragédies.

M. Carlo Roncalli, littérateur & poëte.

M. Piazzoni antiquaire.

M. Bornati & M. Polotti, jurisconsultes estimés.

M. Guadagni, habile médecin.

CHAP. X. Brescia: 237,

M. Vergine, chirurgien estimé.

On cite encore M. Carrara, ex-Jéfuite; M. l'abbé Pierre Tamburini, & M. Zola, qui sont professeurs à Pavie, & le P. Ganassoni, Bénédictin, consulteur à Venise.

Commerce

On emploie à Brescia, comme à Milan, toutes sortes de monnoies; les écus
de six livres de France y ont cours pour
12 ½ livres du pays, & ils y étoient plus
communs que les ducats d'argent de
Venise, de huit livres Vénitiennes, qui
s'y vendent comme marchandise, &
qu'on est obligé de payer 10 à 12
sous du pays, plus qu'ils ne valent à
Venise. Les sequins de Venise y valent
23 livres, quelquesois 23 ½ livres, c'està-dire, 20 à 25 sous de plus qu'à Venise; les sequins de Florence 22 ¾ livres
e Brescia.

La livre de poids qu'on emploie à Breseia, paroissoit de 6158 grains de Paris, suivant les comparaisons faites par M. Tillet; M. Cristiani avoit mis dans son livre 5481, mais il m'a écrit en 1771, que c'étoit 6005. Je lui avois envoyé un modele exact de la livre de Paris, qui s'est trouvée peser exactement 18 1/12 onces de Bresce, ainsi la livre

de Bresce est de 10 onces 3 gros 29 grains du poids de Paris. On n'emploie point à Bresce de livre grosse, comme à Bergame & ailleurs, ou bien on se sert de celle de Bergame, qui est de 14208 grains de Paris.

La mesure des longueurs, ou le braccio des architectes, a 210 lignes & 8 dixiemes de ligne, ou 1 pied 5 pouces 6 \(\frac{4}{5}\) lignes. Celui des marchands pour la soie, est de 23 pouces 11 \(\frac{3}{10}\) lign.

Le Cavezzo est de six bras, ou 22652 4 dixiemes de lig. du pied de Paris:

La Tavola, est de 144 bras carrés

en surface.

Le Piò est de 14400 bras carrés;

ou 400 cavezzi carrés.

La déclinaison de l'aiguille aimantée, observée par M. Cristiani, étoit de 16 degrés dix minutes en 1768, on l'observoit alors de 19 deg. 25 min. à Paris.

Le territoire de Brescia est arrosé par trois rivieres, le Clisi, ou Chiese, la Garza & la Mella; celle-ci descend du Val Trompia, passe à une demilieue de Brescia, du côté de Milan, & va se jetter dans l'Ollio ou Oglio, du côté de Crémone, c'est celle dont parle Catulle: Flavus quam molli percurrit flumine Mela. Brixia . Veronæ mater amata meæ.

Le marquis Mafféi, qui ne vouloit point que Vérone, sa patrie, dût son origine à Brescia, entreprit de prouver que ces vers avoient été ajoutés à ceux de Catulle, & n'étoient point de cet auteur; mais son sentiment n'a pas été

adopté.

Les rivieres dont j'ai parlé, font qu'il commerces y a dans la ville & les environs, beaucoup d'usines ou de moulins pour l'avantage du commerce, sur-tout à Chiave, qui est à cinq lieues de la ville. Les machines à filer la soie, qui sont en très-grand nombre, vont par le moyen de l'eau, & font un objet de manufacture d'un million pour le pays : on y compte plus de 30 papeteries; on y voit beaucoup de marteaux pour travailler le fer & le cuivre; des meules de couteliers, qui vont par le moyen de l'eau; des moulins à scier les planches, Rasseghe; des pilons pour écorcer le riz, Peste di riso; des machines à forcer les canons de fusil, Trivelle; les manufactures de ces canons

240 VOYAGE EN ITALIE, font établies à Gardone, capitale de la val Trompia, qui est à quatre lieues de Brescia.

Cette ville a toujours été célebre pour la fabrication des armes à feu; il y a un proverbe italien qui dit : Tuta Brescia non armarebbe un Coglione; c'est envain qu'on voudroit armer un poltron. Milan avoit eu d'abord à cet égard la plus grande réputation, comme on le voit dans Brantome; ensuite ce commerce passa presque tout entier à Brescia; actuellement il y est fort déchu, depuis que la guerre l'es Vénitiens avec les Turcs, fit décendre l'exportation des armes; c'est une remarque de Burnet, dans son itiné-raire imprimé à Roterdam en 1690. Il y avoit autrefois dans le territoire de Bresce, une fonderie de canons, tenue par la maison Bailo, qui subsiste encore; la fonderie à été transportée à Castro dans le Bergamasque, sur le bord du lac d'Iseo; mais on fabrique encore du côté de Brescia, beaucoup d'ouvrages de fer & d'acier.

Les mines de fer & les grandes forges, sont dans Val Camonica & Val Trompia; la mine de fer de Trompia

fournit

CHAP. X. Brescia. 241 fournit ordinairement 550 milliers de fer chaque année; on y emploie environ 300 ouvriers. Il y a aussi dans les vallées des environs, du cuivre, du jaspe, de l'albâtre, des pierres de touche, noires comme de l'ébene, & qui se polissent comme des miroirs, des pétrifications, du crystal, des topases, des éméraudes, suivant M. l'abbé Pilati.

Dans le val-Sabbia, on trouve des crystaux, dont Lana a parlé dans les Transactions philosophiques, comme on le peut voir dans la collection académique, Tom. IV, de la partie étrangere.

On voit à Brescia plusieurs pressoirs pour l'huile de lin & pour l'huile de pepins de raisin, di venassoli di uva; cette huile que l'on ne fait point en Huile de per France, est l'objet d'un commerce assez pins. considérable à Brescia. Pour la faire, on commence à faire fécher le marc tiré des pressoirs, on le frappe, on le manie, on le crible, & l'on sépare ainsi les pepins; on les vanne en les jettant en l'air avec une pele, & on les fait encore sécher à l'air sec pendant un mois; on les écrase ensuite sous une pierre, on met cette espece de fecule dans une chau-Tome IX.

242 VOYAGE EN ITALIE, diere sur le seu jusqu'à ce qu'elle sume & qu'elle soit rotie; alors on l'enveloppe dans une piece de laine, & on la met sous le pressoir pour en exprimer l'huile.

Le territoire ou le comté de Bresce, a 30 lieues de long, sur 14 de large, & contient près de 500 mille habitans, & 272 paroisses; on y voit de belles maisons de campagne, sur tout celle de la maison Fenaroli, à Derbusco, qui est à 3 lieues de Brescia. Le terrein est très-sertile dans cette province; on y seme la même année du froment, & ensuite du lin, du millet, ou du mais, Fromentone.

On y engraisse souvent les terres, en semant des lupins au mois d'août, dans les terres que l'on veut ensemencer; on les laisse pourrir, & ils tiennent lieu de sumier. Dans un piò de terrein (qui est à-peu-près les 63 centiemes de l'arpent de Paris), on seme environ 112 livres de froment, & l'on y recueille communement sept à huit sois la sé-

mence.

Les vivres sont chers à Brescia, soit à cause du commerce, soit parce que plusieurs gens riches dépensent leur

CHAP. X. Brescia. 243 revenu ailleurs. Le bois y est cher a

cause des forges.

La soie fait la principale branche du commerce de Brescia, elle rapporte chaque année deux millions & demi; le commerce du lin rapporte 360 mille liv., & celui du fer 170 mille, monnoie de France.

On y fait encore un commerce de laines & de toiles, qui est assez considérable: on fabrique des draps, des étoffes de soie, des bas de soie; les habitans ont de l'économie, de l'in-

dustrie, & de l'activité.

Le Vin Santo est une des choses remarquables du comté de Brescia : c'est un vin qui est de couleur d'or, & d'une douceur agréable; pour le faire, on conserve le raisin (blanc ou noir), jusqu'au mois de février ; quand il fait froid, on le met sous le pressoir; on expose ce vin quatre ou cinq jours au grand froid, pour qu'il fermente peu, & on l'enferme : au bout de trois ou quatre ans il est délicieux.

Il y a une maniere de chasser aux Chasse des alouettes, qui a été imaginée dans le frondes. pays, & qui est assez singuliere : on l'appelle Caccia delle fransine, la chasse

des frondes; sept à huit chasseurs ayant chacun une fronde, font un grand cercle autour du filet; quand les alouettes passent, l'un d'eux lance une pierre, dont le sissement les fait précipiter vers la terre; si elles veulent s'échapper, elles rencontrent une autre fronde qui les ramene au filet: on en prend souvent 25 à 30 d'un seul coup, & plus de 100 dans un jour; cette chasse peut se faire depuis le commencement de novembre jusqu'à la fin de février.

La pêche est un objet considérable dans le pays; le lac d'Iseo (Sebino), & le lac de Garda (Benaco), fournissent des poissons excellens; nous avons parlé du dernier de ces lacs; celui d'Iseo donne de grosses truites, des brochets, de petites sardines, des tanches, &c. Il y a encore le pesce persico qui y est, dit-on, nouvellement arrivé dans des crues d'eau, ou qui a été du

moins très-long-temps ignoré.

Le temel qui se pêche dans le Mella

est aussi très-estimé.

Mais le Mella & l'Ollio ne donnent pas seulement du poisson, on y trouve encore de l'or, comme dans l'Adda le Serio, &c. Les arpailleurs qui le reCHAP. X. Brescia. 245 cueillent, en lavant le sable de ces rivieres, après les crues, gagnent ordinairement 12 sous par jour; quelquefois même cela va jusqu'à 50 sous. Dans la vallée de Camonica qui est au-dessus du lac d'Iseo, & où l'Ollio prend sa source, on trouve des topases & des grenats.

On travaille dans le val - Camonica des marmites de pierre qui sont d'un très-bon usage pour faire cuire la viande, on les appelle Lavezzi, elles résistent très-bien au seu; d'un seul bloc on en tire un grand nombre; le plus petit se tire du milieu du bloc, & ainsi des autres, de plus en plus grands. L'on appelle cette pierre Lebezio.

On fait aussi à Brescia beaucoup de meules de moulin; les petites sont d'un gris-blanc, & d'une pierre tendre qui se taille aisément, mais qui durcit à l'air; les plus grandes sont d'une substance composée, dans laquelle on voit des granites roulés, & des pierres blanchâtres qui paroissent être calcaires.

Il y a de grands pâturages dans le territoire de Brescia, & jusques sur les montagnes: beaucoup d'habitans des environs de Bergame & de Lodi, y vien-

L iij

246 VOYAGE EN ITALIE, nent au commencement de novembre, & amenent des troupeaux de vaches, pour y être nourris jusqu'à l'été, dans des écuries qu'on leur loue; ils achetent le foin des propriétaires, & ils font des fromages, qui font un objet de commerce considérable. Chaque vache exige trois chars de foin, chacun du poids de 1600 livres, & du prix de 20 à 22 livres, poids & monnoie.

de France.

Quarante vaches fournissent tous les jours une forme d'environ 32 livres de fromage, pendant toute l'année: il revient à 12 sous & demi la livre de France; car il se vend 16 sous la livre, argent & poids du pays, où les sous ne sont que la moitié des nôtres, & la livre de poids environ 15 de la nôtre. Ces vaches vont paître pendant l'été; l'hiver elles ne sortent point; on leur donne le marc de la graine de lin, après que l'huile est exprimée, panello di lino-sa, & un peu de sel; on assure que l'exportation des fromages produit 130 mil-le livres; nous en purlerons plus au long.

La fertilité de ce territoire, vient principalement des eaux du Clifi, de l'Ollio, du Mella, & de la Fusa, qu'on CHAP. X. Brescia. 247 distribue avec beaucoup de soin; on les achete, ou on les amodie sort cher; la maison Gambara, l'une des premieres du pays, tire plus de 40 mille francs des eaux dont elle peut disposer, & qui

font partie de ses domaines. En allant de Bresce à Bergame & à Milan, j'ai remarqué avec plaisir l'industrie & le soin qu'on met à la distribution des eaux; les rivieres sont soutenues dans des lits élevés avec de bonnes digues; il en part des canaux qui sont plus ou moins hauts, suivant la distance à laquelle ils doivent porter les eaux; ils passent souvent les uns sur les autres, & vont en différens sens arroser les terres & les prés; quand il s'en trouve de plus éleves que le niveau de l'eau, on y pratique des réservoirs que l'on fait remplir d'eau par des hommes : des travaux de cette espece rendroient fertiles en France, bien du terrein qui est inculte & inutile.

Cette route de Bergame est fatiguante par les secousses, que causent aux voyageurs les pierres roulées dont les chemins sont sormés: ces pierres sont des fragmens de granite, de quartz & de spath de différentes couleurs, rouges,

L iv

248 VOYAGE EN ITALIE, verts, &c. J'ai oui dire à Vérone, que le directeur de mozaïques de Florence, en avoit emmené plusieurs voitures, pour les employer dans ces belles incrustations dont j'ai parlé dans le second volume. On y trouve aussi du talc en masse, qui broyé dans les mains, se réduit en une poudre brillante.

## CHAPITRE XI.

Description de Bergame.

PERGAME, en italien Bergamo, est une ville de 30 mille ames, située à 11 lieues de Brescia & de Milan, entre le Brembo & le Serio, qui descendent des montagnes de la Valteline; elle est à 45° 41' de latitude, suivant l'observation de M. Maironi. Cette ville est si ancienne qu'on ignore la date de sa sondation: Leandro Alberti l'attribue à Cydnus, fils de Ligur, roi d'Etrurie, qui vivoit environ 1800 ans avant J. C. On croit plus généralement qu'elle sut bâtie par les Gaulois,

CH. XI. Descript. de Bergame. 249 384 ans avant J. C., mais M. Rota a prouvé qu'ils ne firent que l'augmenter. Opuscoli scientifici, tom. 44. Diverses inscriptions qu'on a rassemblées à Bergame, prouvent que sous les Romains, ce fut une ville considérable. Elle essuya tontes les revolutions dont nous avons parlé à l'occasion de Brescia; elle sut prise par Attila, ensuite par les Rois Lombards, & par Charlemagne. Sous ses successeurs les divitions qui régnerent en Lombardie, donnerent la facilité à la ville de Bergame, comme à celles de Crémone, de Mantoue, de Ferrare, &c. de former des républiques confédérées dans le douzieme siecle. Bergame sut désolée par les Gibelins & les Guelfes : ceux-ci ayant été défaits dans une bataille entre les bourgs de S. Antoine & de S. Léonard, on détruifit toutes leurs maisons; qui contenoient les plus riches magasins de commerce de toute la Lombardie (Corio, storia di Milano).

Bergame sut ensuite gouvernée par des souverains particuliers, les Suardi, dont la famille subsisse concore, & qui étoient à la tête des Gibelins, y curent quelque temps la principale au250 VOYAGE EN ITALIE, torité. On prétend même qu'en 1265; l'empereur Frédéric confia toute son autorité sur cette ville, à François Suardi. Elle sut ensuite gouvernée par les Torriani, les Visconti, les Scaligeri, les seigneurs de Milan; ensuite par Jean Suardi, & Pandolse Malatesta seigneur de Brescia; ensin elle se donna aux Vénitiens en 1428, & la paix de 1447 affermit cette nouvelle domination.

Louis XII, allant en Italie, prit Bergame comme toutes les Villes du Milanez; mais en 1516, elle fut rendue aux Vénitiens, de même que Brescia,

& plusieurs autres.

L'histoire de Bergame sut écrite en vers par Moyse Mutius, secrétaire de l'empereur Justinien, Moysis Mutii de rebus Bergomensibus Pergamenus.

Achille Mutius, en 1207, l'écrivit plus au long, mais toujours en vers; Achillis Mutii Theatrum, Bergomi, 1596. On a vu ensuite plusieurs ouvrages plus détaillés: Isloria di Bergamo e suo territorio raccolta per srà Celestino, Cappucino. Bergamo 1627. Scena letteraria de gli scrittori Bergamaschi del P. donato Calvi. Bergamo, 1664; Bergamo, sua origine notabili

CH. XI. Descript. de Bergame. 251 avvenimenti e guerre in ristretto, di Bartolomeo Farina. Bergamo, 1703; Codex diplomaticus à Mario Lupo 1784.

Cette ville a environ une demi-lieue de long, depuis le Borgo Canale, jusqu'au Borgo Palazzo, qui est du côté de Brescia; outre ces deux fauxbourgs, & celui de Sta. Catterina, il y a encore trois autres parties considérables, Borgo S. Antonio, Borgo S. Tom-majo, & Borgo S. Leonardo, sur le chemin de Milan; ils sont environnés de murs, & forment comme une efpece de ville plus grande que la premiere, & qui lui est contigue. Bergame est bâtie en amphithéâtre sur un côteau; elle est revêtue de murailles, de bastions & de fossés, dominée par un château qui est sur le Mont S. Vigilio, & où l'on tient quelquesois garnison; mais il n'y a maintenant que trois ou quatre soldats; il y a encore deux petits forts, appellés Fortino & Rocca; on a établi dans ce dernier une école d'artillerie.

L'enceinte & les fortifications de la ville sont très-dignes d'attention : les plus habiles architectes du seizieme fiecle y eurent part, elles furent finies 252 VOYAGE EN ITALIE, vers 1560: le prince de Condé en fait l'éloge, dans un voyage d'Italie im-

primé.

La chose la plus remarquable de Bergame est le bâtiment de la foire qui l'on a construit vers 1740, en pierres de taille; il renferme plus de 600 boutiques; il y a une grande place au-devant, & une au-dedans avec une grande fontaine. Ce bâtiment est au-bas de la montagne, entre les bourgs S. Antonio & S. Leonardo. Le temps le plus agréable pour Bergame, est celui où l'on y tient la foire, dans les huit derniers jours du mois d'août, & le commencement de septembre. On construit alors un théâtre aux environs de la foire. En hiver, quand il y a spectacle, c'est dans le palais du Capitanio grande.

On entre dans l'intérieur de la ville par les quatre portes, S. Augustin, S. Jacques, S. Alexandre, & S. Laurent. Entre les deux premieres portes il y a fur les murs de la ville une belle promenade & une vue fort agréable; les dernieres n'ont pas de fauxbourgs fermés.

Sur une place qui est dans la partie supérieure de la ville, est le PaCH. XI. Descript. de Bergame. 253 lazzo Vecchio, où l'on tient les audiences, & où l'on rend la justice; le Palazzo Nuovo où se tiennent les conseils de la ville, & le Palazzo del Podestà, dans lesquels il y a quelques peintures à voir; le palais neus est de l'architecture de Vincent Scamozzi; on y remarque une belle colonnade, mais le bâtiment n'a pas été fini. Sur la même place est une statue colossale du Tasse, faite en marbre par Vismara, sculpteur de Milan, d'après un legs de Marc-Antoine Foppa.

On compte 12 couvens de religieux à Bergame, autant pour les Religieufes, onze paroisses dans la ville & trois dans les fauxbourgs (V. le *Diario* im-

primé).

Les principales églises de Bergame sont la cathédrale, les églises de fainte Marie-Majeure, du S. Esprit, de S. Barthélemi, deux de S. Alexandre, & celle de Santa Grata.

IL DUOMO, églife cathédrale de Bergame, est celle où l'on révere les corps de S. Alexandre, protecteur de la ville, qu'on croit un des martyrs de la légion Thébéenne.

On y voit beaucoup de tableaux par

254 VOYAGE EN ITALIE, Morone, Previtali, Cavagna, Creti, Lappicola, Polazzi, Ricci, Menaigo, Pittoni, Monti, Malinconico; le martyre de S. Jean, évêque de Bergame, par J. B. Tiepolo; celui-ci n'est pas excellent, les autres sont très-soibles; celui de S. Projettizio est de Cignaroli. Le tableau du grand autel est de Cavagna.

Dans une chapelle qui tient à la facristie, on voit S. Ignace exhortant un mourant, par Sébastien Ricci; il est d'une expression étonnante, mais dessiné de petite maniere. Dans une autre chapelle, est une sainte Thérese, de Balestra, & dans la sacristie plu-

sieurs tableaux estimés.

L'évêché de Bergame rapporte 1100 fcudi, de fept livres chacun, ce qui

fait 35 mille livres de France.

SANTA MARIA MAGGIORE; on y voit une chapelle de Barthélemi Colleoni, ou Coglione, célebre général, qui le premier fit conduire de l'artillerie à la suite des armées, & sit à Bergame beaucoup de legs & d'établissemens utiles; son mausolée est une trèsgrande machine en marbres fins, avec des bas-reliefs, au haut de laquelle il

CH. XI. Descript. de Bergame. 255 est représenté à cheval; la statue est dorée. Ce tombeau, cité par Misson, sut fait en 1480, par Jean-Antoine Amadei, de Pavie, excepté la statue qui est d'un sculpteur Allemand; mais tout cela est d'un temps où l'on n'étoit pas encore sorti du gothique. Cette chapelle tient à l'église du côté droit, mais elle n'est pas dans son enceinte.

Au grand autel, il y a des figures

d'Apôtres, par le Procaccino.

Les peintures des trois lunettes du plafond & des quatre angles, sont de J. B. Tiepolo; il y a représenté le baptême de N. S. dans le Jourdain, la prédication de S. Jean dans le désert, & la décollation de S. Jean; dans les angles, la Religion, la Prudence, la Justice, & la Charité; toutes ces fresques sont bien composées, plus agréables de coloris, que correctes de dessin; on voit que le peintre a cherché la maniere de Paul Véronese; c'est dommage, qu'une partie se détruise déja. Il y a d'autres peintures de batailles, par Crespi, Cignaroli, Pittoni, & Gulielmi.

Dans les lambris de l'église princi-

pale, depuis la grille du fanctuaire, font quatre tableaux tirés de l'histoire de l'ancien Testament, faits en marquetterie de bois, par Cavagna, dont les diverses couleurs font assez bien l'esfet du clair-obscur; ce sont les meilleurs ouvrages que l'on ait faits en ce genre; le dessin n'en est cependant pas bien correct: il y a sur le bois un vernis, & il paroît qu'on a forcé la couleur du bois par de légeres teintes: ces histoires sont le Déluge, le passage du Jourdain, Judith qui tranche la tête à Holopherne, & David qui combat Goliath.

Derriere le chœur, on voit un tableau dont les figures sont plus grandes que nature, représentant les Apôtres qui regardent dans le tombeau de la Vierge, par Ercole Procaccino, de Milan; il est d'une maniere très-large, on l'a même attribué à Jules Romain.

Dans le cul-de-four de la voûte, est une Assomption, par Cavagna de Bergame; on en jouit fort peu à cause du faux jour, mais ce qu'on en voit paroît bon.

Dans la voûte du chœur, trois tableaux ronds, représentant la VisitaCH. XI. Descript. de Bergame. 257 tion de la Vierge, l'Annonciation, la Nativité, & la présentation au Temple, tous de François Bassan; ils sont beaux, bien composés, & bien coloriés.

A la croisée à droite, un grand tableau à la maniere des Carraches, représentant le Déluge, par le cavalier Liberi; Montagna y peignit l'air & l'eau. Ce tableau est bien composé, & d'un beau désordre, assez bien dessiné,

mais d'une couleur trop rouge.

Dans la croisée à gauche, un grand tableau du cavalier Zanchi, peintre Vénitien, quoique M. Cochin l'attribue au cavalier Liberi; il représente Moyse qui frappe le rocher; il est bien composé, les sigures en sont colossales; c'est le pendant de celui qui précéde, mais il est moins bien dessiné; le rouge & le jaune y dominent trop.

Au plasond de la nef, vis-à-vis le chœur, un grand tableau de Luca Giordano, représentant Pharaon submergé; le point de vue est élevé autant qu'il faut pour rendre toute l'étendue de ce sujet; on trouve qu'il n'y a pas assez d'attention & d'étonnement dans l'universalité des figures qui sont sur le ri-

vage, mais d'ailleurs l'ordonnance est belle, les plans bien observés; il est harmonieux, & l'un des meilleurs de Giordano. Les peintures à fresque de la voûte sont de Ciro Ferri; les peintures à l'huile sont de Malinconico, de Storer, Pansilo, Donato, &c. On remarque encore dans cette église, une Cêne, par François Bassan; une Nativité, par Cavagna.

Je vais indiquer encore sommairement quelques églises de Bergame, où

il y a de bons tableaux.

S. Aleffandro in Colonna, dans le bourg S. Léonard; on y voit la Nativité & la Cêne, par François Bassan (& non Leandro, comme dit M. Cochin). Un S. François & plusieurs autres tableaux de Cavagna.

S. Leonardo; une déposition de Croix, de Salmezza; S. Jérôme Emiliani, par Gio. Bettino Cignaroli.

Santa Marta; tableau du grand autel, par Salmezza, qu'on prétend être dans

le goût de Raphaël.

S. Benedetto; tableau du grand autel, par Morone de Bergame, dans le goût du Titien.

S. Bartolomeo, dans le bourg S.

CH. XI. Descript. de Bergame. 259 Léonard, église de Dominicains; un grand tableau de Laurent Lotti, de Bergame, peint sur bois, qui sut payé 500 écus d'or. On y voit un tombeau d'Alberic Suardo, mort en 1309, où est un bas-relief; il étoit dans une autre église de Dominicains, qu'on a démolie pour faire les fortiscations de la ville. Suardo y est représenté à cheval, avec le bonnet de duc, & le bâton de commandement, ce qui annonce qu'il étoit souverain de Bergame, comme nous l'avons indiqué.

S. Spirito, des tableaux de Lotto,

Cavagna, Viani, & Previtali.

S. Alessandro in Croce, dans le bourg S. Antoine; une Cêne du Tintoret, à droite derriere le second autel, qui est celui du S. Sacrement; des tableaux de Schiavone, de Bambini, Pittoni, Cignaroli.

S. Michele, dans la cité; tableau de

S. Donino, par Léandre Bassan.

S. Andrea; tableau du Moretto, l'un des plus estimés qu'il y ait à Bergame; il représente la Vierge sur un trône, S. André avec sa croix, &c.

S. Francesco; une belle assomption, par François Bassan. Un mausolée du

260 VOYAGE EN ITALIE, Card. Longo ou Longhi, qui fut chancelier de Sicile en 1290, & qui se rendit célebre.

S. Agata, un tableau de cette Sain-

te, par Salmezza.

Santa Grata; un tableau de cette Sainte, par Salmezza. Cette église est petite, mais nouvellement rebâtie, avec beaucoup de magnificence, d'ornemens & de dorures.

S. Gottardo; un des plus beaux tableaux de Jean Carriano, éleve du Giorgion; il représente la Vierge, & plusieurs Saints, entr'autres S. Augustin

qui lit.

C'est dans l'église des Augustins, qu'est enterré Ambroise Calepin, religieux de leur ordre, qui mourut le 30 novembre 1512 : il étoit fils du comte Trusardo, de l'illustre famille des Calepio, & né au château de Calepio, trois lieues à l'orient de Bergame, près du lac d'Iseo. Son fameux dictionnaire des sept langues, parut pour la premiere fois en 1503; le manuscrit est dans la bibliotheque du couvent. Son érudition dans un temps où l'on étudioit si peu, annonce nécessairement un homme rare & digne de

CH. XI. Descript. de Bergame. 261 sa réputation; il contribua d'ailleurs beaucoup par son ouvrage au progrès de la littérature.

Aux Célestins, est le tombeau d'Al-

beric Rosciati, grand jurisconsulte.

Le collége de Mariano ou de la Miféricorde, qui étoit occupé par les Jésuites avant leur dissolution, vient d'être rendu, en 1784, par le gouvernement de Venise, à ceux des ex-Jésuites, qui se trouvoient à portée d'en prositer. On a trouvé cette exception singuliere, pour un pays, où les Jésuites avoient été proserits dans le temps de leur plus grande saveur.

Les principaux palais de la ville sont ceux du marquis Terzi, du C. Brembati, des comtes de Calepio, des C. Spini, du comte Sozzi, des Moroni; des comtes Bresciani & Fugazza, des Abati, &c.; mais en général il n'y a rien d'extrêmement remarquable en ar-

chitecture.

PALLAZZO TERZI. On y voit un grand tableau de Storer, représentant un festin & un concert; la composition en est bonne, mais il est foible d'ailleurs.

Lucrece morte, le poignard dans le

262 VOTAGE EN ITALIE, fein, tableau d'une bonne couleur.

Dans les lambris d'appui, trois payfages touchés de bon goût, dont on ignore l'auteur; une copie de la Sufanne du Guide, qui est à Brescia. Un cabinet de glace qui est fort joli. Du vestibule, on a la vue de la campagne, & l'on découvre tout ce beau bastin, qui s'étend jusqu'aux Apennins, & forme le plus beau parterre, par la verdure & les bois qui découpent la plaine, & en varient les aspects.

Dans la maison du comte Jean-Baptiste ZANCHI, chanoine, on remarque un buste de semme en marbre, où s'on a figuré un collier de perles qui tombe sur la gorge: ce buste est d'un beau travail; la tête est très-gracieuse, d'un joli caractere, pleine d'expression; la coeffure & les cheveux bien traités; on ignore de

quel sculpteur est cet ouvrage.

Une basse - cour de Jacob Bassan; deux bâtimens, par Lizandrini, d'un grand esset, mais où il y a peu de sini.

Une fainte famille, de Simon Contarini, d'une très-belle couleur, & dans

le goût du Titien.

Un tableau où il y a trois bustes, dont une semme peinte de trois quarts, par CH. XI. Descript. de Bergame. 263 Paul Véronese; une autre peinte de profil, par le Titien; & au fond un homme du Giorgion: on a vu souvent ces trois maîtres se réunir, aussi l'on reconnoît parsaitement leurs manières: ce tableau a du mérite.

La Vestale qui se justifie, en portant de l'eau dans le vase criblé, par Francesco Mazola; vrai de couleur, mais

d'un dessin sec, & maniéré.

Le plasond est de Giordano; il représente Atlas, portant le monde, & une Vénus sur son char, précédée de Mercure, laquelle fait voir à un jeune homme que son empire s'étend par-tout, & qui semble le conduire; la Vénus & le jeune homme n'en sont pas beaux, le reste est sort bien: la couleur générale n'est pas vraie.

M. Cochin parle des tableaux du marquis Terzi; il y en a encore de très - beaux, dans plusieurs autres maifons de la ville & des sauxbourgs, chez les comtes Carrara, Suardi, Ragazzoni, Sozzi, Tomini, Morandi, Tassi, & chez les marquis Solza & Rota.

Assez près du palais vieux, entre la cathédrale & sainte Marie, il y a un bâtiment sait pour le Museum. On y

264 VOYAGE EN ITALIE, conserve quelques monumens antiques, qui se rapportent à l'histoire de Bergame, un bel autel où il y a des figures, &c.

Il y a plusieurs établissemens pieux à Bergame : sept hôpitaux qui sont tous nombreux, pour les malades & les enfans-trouvés, les orphelins, les répenties, les sous, & les mendians. Luogo pio della misericordia, est une sondation de 30 mille scudi de rente, qui est chargée de l'entretien du collége, & du clergé de sainte Marie-Majeure, composé de 25 ecclésiassiques; on y fait encore beaucoup de bonnes œuvres.

composé de 25 ecclesiatiques; on y sate encore beaucoup de bonnes œuvres.

Une confrérie pour les besoins des prisonniers, Consorzio de prigionieri; elle fournit aux pauvres prisonniers, du pain, du vin, de la viande, des habits; il y en a quelquesois près de cent à la charge de cette confrérie. C'est le seul exemple que je connoisse d'un semblable établissement, qui seroit bien nécessaire dans toutes les grandes villes.

Le mont de Piété, où l'on prête jusqu'à 1800 livres pour une année, à trois pour cent d'intérêt; on peut même, en faisant rafraîchir l'obligation, la prolonger à volonté; cet intérêt est

bien

CH. XI. Descript. de Bergame. 265 bien médiocre, mais aussi dans ce pays, les fonds ne rendent guere que deux & demi pour cent du prix de l'acquission.

La noblesse de Bergame est nombreuse & illustre: les familles Calepio & Suardo, existoient avant le onzieme siecle. On croit que celle des comtes de Calepio, est de l'année 918, & descend d'un Gisalbert, comte du sacré palais, qui sut aussi comte de la ville: cette dignité passa à ses descendans, jusqu'au douzieme siecle, où Bergame se déclara libre. Cette samille a fourni beaucoup de sujets distingués; elle tire son nom du sief de Calepio, qu'ils obtinrent des évêques, & que la république de Venise leur consirma; il renferme 18 villages.

La famille Suardi est aussi très ancienne; elle date de l'an 996, & le nom de Suardo se trouve des l'année 1031. Cette famille gouverna despotiquement Bergame, elle a des branches dans différentes parties de l'I-

talie.

Les Albani & les Adelasi sont du douzieme siecle, de même que les Vertova, Brembati, Coleoni, Grumelli, Tome IX.

266 VOYAGE EN ITALIE, Mapelli, Mozzi, Riuola, Terzi, &

Zoppi.

Les familles du treizieme siecle, sont celles des Agosti, Agliardi, Alessandri, Boselli, Benali, Commenduni, Lupi, Pesenti, Passi, Rota, Solzi,

Fassi.

La ville de Bergame est gouvernée par deux recteurs, savoir un Podestà & un Capitaneo, qui sont envoyés de Venise. Le premier amene avec lui trois assesseurs: savoir, un vicaire qui est un juge civil, un juge criminel & un juge pour les sinances. Ces trois assesseurs ont voix déliberative avec le Podestà, dans les matieres criminelles; il conduit aussi un chancelier & des sbirres.

Le capitaine ou préfet a la jurisdiction militaire; il est chargé de veiller aux intérêts des communautés de la province; il a aussi son chancelier & ses sbirres.

On envoie encore un châtelain ou gouverneur du château, & deux questeurs ou trésoriers qui assistent aux impositions, & qui jugent les dissicultés qui s'y rapportent. Les deux recteurs, le châtelain & les deux questeurs,

CH. XI. Descript. de Bergame. 267 sont toujours des nobles Vénitiens.

Le conseil de la ville est composé de cent conseillers choisis parmi les nobles; leur exercice dure deux ans. On en choisit 50 chaque année, & c'est le conseil lui-même, qui choisit les cinquante qui doivent entrer; ils choisit également six députés ou représentans de la ville; ceux - ci assistent avec les recteurs aux fonctions publiques. Ils ont droit de convoquer le conseil, de proposer les sujets de délibération; il n'y en a que deux qui exercent à la sois pendant deux mois.

Le petit conseil que l'on appelle aussi Bina, est composé de 15 ou 16 conseillers que l'on tire au sort tous les deux mois; ils préparent les matieres qui doivent être portées au grand con-

feil.

Le conseil nomme plusieurs magistrats pour veiller à l'aprovisionnement, anx grands chemins, &c. il choisit des juges qui vont résider dans les différentes parties du territoire.

Les grands procès se portent presque tous à Venise, où l'on peut appeller, excepté dans certains cas, où le procès commencé à Bergame, doit y être

M 1

268 VOYAGE EN ITALIE, jugé, ou par le vicaire, ou par le tribunal des Consoli di Giustizia, qui sont des jurisconsultes tirés de la noblesse du pays.

Le corps des marchands nomme trois consuls tirés du même corps, qui jugent les questions de commerce entre marchands; on les appelle Consoli di

Mercanti.

Le territoire de Bergame forme un corps d'administration séparé de la ville; il est divisé en 17 parties, dont chacune élit un syndic, ce qui forme le conseil du territoire, auquel préside le

capitaine.

Bergame est l'entrepôt d'un commerce considérable de laine & de soie. C'est la seule ville de l'état Vénitien où l'on fasse le commerce du change. Celui des laines y étoit autresois prodigieux: plus de 50 samilles de nobles Vénitiens, viennent des marchands de Bergame, que ce commerce avoit enrichis; & les Pannine, ou serges qu'on y faisoit, étoient célebres, aussi - bien que les tapisseries communes.

Il y a encore des filatures; & des fabriques où l'on fait de l'écarlate, & d'autres étoffes estimées; quelques-unes CH. XI. Descript. de Bergame. 269 sont dans les montagnes, à cinq lieues de la ville; on y fabriquoit autresois 40000 pieces de drap, la plupart avec des laines de Naples; mais ce commerce est diminué de moitié. Cependant on assure que ce commerce des laines occupent encore 30000 personnes.

Le principal commerce de Bergame est maintenant celui de la soie : on en exporte plus de 1200 balles pour l'Allemagne, la France & l'Angleterre; on estime la valeur à un million de Filippi, ou 6 millions de France : la moitié vient du pays, & le reste s'achete dans les pays voisins; la soie de Bergame passe pour être aussi bonne que celle de Turin.

Cette ville fournissoit encore dans le dernier siecle, une quantité prodigieuse de fer travaillé, pour la guerre & pour l'agriculture, & beaucoup d'acier; c'est encore à Castro, 26 milles de Bergame, que se sont les canons & les boulets pour l'arsenal de Venise.

Bergame envoie aussi des sers à toute la Lombardie, & des pierres à

aiguiser jusques à l'étranger.

Le Serio & le Brembo sont des rivieres navigables, qui contribuent au com270 VOYAGE EN ITALIE, merce; on voit à quelques milles de Bergame les restes d'un grand pont sur le Brembo, ruiné en 1493; il y a encore trois arches sur pied, mais il y en avoit 8: on l'appelle ponte della regina.

Il se tient toutes les semaines à Bergame un très-grand marché de grains & sur-tont d'avoine; on ne se sentoit point, en 1765, de la cherté qu'il y avoit dans le reste de l'Italie; le bled n'y coutoit que 19 liv. le septier (a). Il y a un établissement appellé Monte dell' Abbondanza, où l'on sait chaque année

une provision de grains.

Le pied dont on se sert à Bergame pour les mesures & les arpentages, s'appelle piede di Aliprando, c'est-à-dire, Liutprando, il est de 16 pouces une ligne & 3/10, ou 1933 dixiemes de ligne; suivant M. Cristiani; j'ai trouvé 16 pouces 2 lignes sur une mesure en papier qui m'a été envoyée de Bergame & 16 pouces seulement sur une autre. Ce pied se divise en 12 pouces, oncie. Le pied des architectes est plus long;

<sup>(</sup>a) C'est à dire 35 livres de Bergame les 8 stara; le staro pese 15 ½ livres de France, & les 35 livres en sont 19 de notre monnoie,

CH. XI. Descript. de Bergame. 271 il est de 19 pouces 3 lignes 96, & cinq de ces pieds font la perche, Cavezzo, qui contient 6 pieds d'arpenteur, à raison de 16 pouces 1 ligne, \frac{3}{10} chacun. 4 Cavezzi carrés font la Tavola, & 24 tavole font la pertica. Le passo est de 4 pieds 4 lignes, ou de 3 pieds d'arpenteur.

Il y a deux fortes de livres, la plus commune est la libra grossa; l'autre qui sert pour la soie & les drogueries s'appelle liretta, ou lira piccola, libra picciola, elle vaut 10 onces 3 gros 30 grains de France, ou 6006 grains, suivant M. Tillet, comme à Sacco (M.

Cristiani dit 6125).

La Libra Groffa vaut, suivant M. Tillet, 3 livres 5 gros 24 grains, ou

14208 grains.

Suivant M. Cristiani, c'est 14204 grains, depuis que je lui ai envoyé un poids de Paris; car l'évaluation qui est dans son livre est trop petite, ainsi que la plupart des valeurs que j'ai citées d'après cet auteur.

Suivant d'autres mémoires que j'ai reçus, la libra grossa se divise en 30 onces, dont 18 sont la livre de Paris;

une once fait le poids de 4 louis.

272 VOYAGE EN ITALIE,

L'once se divise en quatre quarts, le quart en 6 deniers, le denier en 24 grains.

Le Peso est de dix livres grosses. La Liretta se divise en 12 onces.

Le Pejo est de 25 lirette, qui équivalent à 10 livres grosses. Les marchands supposent qu'un ballot de soie, de 170 lirette, en pese 112 à Paris.

Le blé se mesure par Stari, 8 stari font la soma, qui pese environ 400 lirette, ou 16 pesi. Le riz pese 450 lirette. Le staio se divise en 4 quartari,

& le quartaro en 4 sédicini.

La mesure ordinaire du vin est la brenta, qui se divise en 6 secchie; la Secchia, pese 36 lirette, elle se divise

en 9 pintes.

Caractere.

Les habitans de Bergame ont toujours passé pour être industrieux & actifs; & l'on disoit en Italie Bergamo Sottile; ceux qui ne trouvent pas dans le pays les moyens d'exercer & de développer leurs talens, vont les porter ailleurs; il y a dix mille Bergamasques à Rome; il y en a beaucoup à Naples: ils y ont leurs églises nationales: on dit à Gênes que les porte-faix Bergamasques ne reculent jamais. CH. XI. Descript. de Berga me. 273 Ils ont aussi dans l'Italie la réputation d'être très-financiers; aussi en voiton beaucoup dans les douannes, les fermes, les entreprises: cela fait qu'ils ne sont pas aimés, & que souvent ils se disent de Milan; mais à cet égard il n'y a pas grande différence entre un Milanois & un Bergamasque.

Il y a eu des gens de lettres fort Hommes iscélebres à Bergame, tel que Calepin, luitres.

dont nous avons parlé. Bernardo Tasso, pere du Tasse, étoit de Bergame, & ce ne sut que par hazard, que son sils naquit à Sorrento, près de Naples, en 1544. V. Calvi, Scrittori Bergamaschi, Efemeride di Bergamo, 3 vol. in-4°. 1676. Il y a une statue du Tasse.

sur la place de Bergame.

On cite encore comme ayant été de Bergame, les deux freres Zanchi, chanoines réguliers de S. Jean de Latran, Alberic Rosciati, surnommé le monarque des loix, Gasparino Barziza, & son fils Guinisorte Barziza; Foresti historien; le P. Massei, Jésuite, historien latin; Fontana poète; le P. Cavalieri, qui a donné 4 vol. in-4°. sur les décrets de la congrégation des rites. Le comte Calepio, qui a donné en 1727,

Mv.

274 VOYAGE EN ITALIE, un parallele des tragédies de France & d'Italie. Le cardinal Furietti, qui a donné un ouvrage fur les mozaïques; il découvrit la ville Adrienne, les Centaures, la mozaïque des Colombes, dont

nous avons parlé.

Actuellement encore, il y a des gens d'un mérite distingué dans cette ville:

M. le chanoine Mario Lupi, qui a écrit sur la diplomatique & autres objets d'érudition; il a donné en 1784, un grand ouvrage intitulé: Codex diplomaticus civitatis & ecclesiæ Bergomatis, in-solio, où il y a beaucoup de recherches savantes, & de titres curieux pour l'histoire du huitieme & du neuvieme siecle; il promet un second volume.

M. Gius. Mozzi, habile antiquaire, & d'une famille illustre, qui a mis en ordre les archives de la ville.

M. Serassi, très-versé dans l'histoire

littéraire.

Le P. Gaetano Maria, Capucin, auteur d'un grand nombre d'ouvrages estimés.

M. Mascheroni, a publié en 1782, un écrit sur une nouvelle propriété de la courbe isochrone, & en 1734, un CH. XI. Descript. de Bergame. 275 autre mémoire: Sulle curve che servono a delineare le ore ineguali degli antichi nelle superfizie plane, dell' ab. Mascheroni Prof. nel Coll. Mariano di Bergamo.

M. le comte Ulisse di Calepio, de la même famille que Calepin, ci-devant chanoine régulier, actuellement prévôt de la cathédrale, a contribué a une édition des élémens de mathématiques de

Wolf, faite à Vérone.

C'est à Bergame qu'habite ordinairement madame la comtesse Paolina Grismondi, de l'illustre maison Suardo; elle réunit à une beauté rare un talent plus rare encore pour la poésie : il est peu de femmes aussi lettrées, & qui versifient avec autant de grace & de facilité. Dans un voyage qu'elle fit à Paris, il a quelques années, elle vit les gens de lettres, & en fut admirée; elle fit beaucoup de vers, & elle en reçut encore davantage. Elle a fait imprimer en 1782, une traduction en vers, de l'ode que M. le Brun adreffoit à M. de Buffon, lorsqu'il étoit malade, après la mort de sa femme. Mde. Grismondi sut malade elle-même, & M. de Buffon lui écrivoit à ce sujet :

M vj

276 VOYAGE EN ITALIE,

Avec une ame divine & un corps ansignique, on est donc encore sujet à ploustrir! je m'irrite contre cette nature que j'aime, quand je vois qu'elle p n'épargne pas ses chefs-d'œuvre, & que tout ce qu'elle a produit de plus beau, est sujet comme le reste, à de ptristes infirmités ».

M. le Mierre a traduit en vers françois, une epître de cette dame, en

1783.

M. le comte Marco Tomini Foressia a donné des poésses très-élégantes, où la morale & la physique sont employées avec succès; la premiere édition est de 1752; la seconde est de 1778. Il a donné aussi des discours académiques en 1780.

M. le comte Joseph Beltramelli a fait aussi en France un assez long séjour, en 1770: il s'y distingua par son esprit, ses connoissances & son aménité; il a donné des poésies estimées.

M. Tiraboschi, écrivain célebre, dont j'ai parlé à l'article de Modene, est d'une

famille noble de Bergame.

M. Aftori étoit un naturaliste distingué.

M. André Pasta, habile médecin

CH. XI. Descript. de Bergame. 277 est mort en 1782, Mde. la comtesse Grismondi, a fait à sa louange, des vers

qui ont été fort goûtés.

Mazzoleni, qui a donné des ouvrages pour les colléges, & qui travailloit à une vie des Saints, tirée de la grande collection des Bollandistes, est mort en 1779.

Bergame a produit aussi des artistes distingués, & le comte François Tasso,

se propose d'écrire leurs vies.

Polidore de Caravage: (il étoit de la Ghiara d'Adda, alors comprise dans le territoire de Vérone); Jacques Palma, ou le vieux Palme, éleve & imitateur du Titien; J. B. Castello, appellé le Bergamasque, éleve de Michel-Ange, & comme lui, peintre, sculpteur & architecte; Soprani a écrit sa vie.

Jérôme Coleone, qui en 1553, passa au service de Charles-Quint; François Terzi, dont on a publié en 2 vol. in-solio, les portraits de la maison d'Autriche. Jean-Baptiste Moroni, dont le Titien louoit le talent & le naturel; Jean-Paul Cavagna, imitateur de Paul Véronese; Enée Salmezza, disciple & imitateur de Raphaël; Christophe Ron-

278 VOYAGE EN ITALIE, calli, dont Baglione a écrit la vie; Etienne Pozzi, dont il y a beaucoup de bons ouvrages à Rome, où il est mort vers 1770.

Pour la sculpture, on cite Campilione, qui vivoit au commencement du douzieme siecle, & dont on voit des figures sur les deux portes principales de sainte Marie-Majeure à Bergame; il donna les dessins de cette église en

1137.

Barth. Bono, que Sansovino appelle Bart. de Bergame, & qu'il cite comme ayant commencé vers 1400, à ramener le bon goût de la sculpture; il sut architecte de S. Marc à Venise, il sit faire les procuraties vieilles, & la porte du palais ducal, en 1439.

Le Cav. Cosimo Fansago, sculpteur & architecte, qui se rendit celebre à

Naples.

Bartol. Pincelotti, dont il y a beaucoup d'ouvrages à Rome; il en est parlé dans Titi, édition de 1763; Alexandre Possenti, mort à Rome il y a quelques années. Il y a encore à Bergame des sculpteurs estimés, Sanzi, Perdani, Gielpi.

Pour l'architecture, les plus célebres

CH. XI. Descript. de Bergame. 279 ont été Guillaume le Bergamasque, ou le Portello, dont Sansovino cite divers ouvrages à Venise. Le P. Michel de Bergame, Capucin, qu'Urbain VIII fit architecte de la chambre apostolique. Jean Antoine Rossi, dont il y a beaucoup d'édifices à Rome; Pascali a écrit sa vie. J. B. Carriana, qui a bâti les meilleures églises de Bergame, & des environs dans ce siecle; Gaetano Chiaveri, architecte du czar Pierre-le-Grand, & du roi de Pologne, qui fit à Dresde une grande & belle église, & qui est mort a Rome; son neveu Mafféo Chiaveri, est resté premier architecte à Dresde. Gabriel Valvassori, qui a fait à Rome le palais Doria, sur le cours.

J. B. Marchetti, qui a fait à Brescia plusieurs grands édifices, & qui préside encore à la construction de la nouvelle cathédrale.

Bergame est aussi connue en Italie, par les rôles d'Arlequin, que l'on suppose contresaire le patois & l'accent populaire de Bergame; cependant il me paroît que cela n'a pas grand sondement; mais le caractere sin & rusé, sous une apparence de simplicité & de

280 VOYAGE EN ITALIE,

bétife, a bien quelque rapport ave**c** celui des payfans qui habitent les vallées

de Bergame.

Beaucoup de femmes dans ce pays ont des goîtres, Gozzi, maladie occafionnée probablement par la crudité des eaux, comme je l'ai dit T. I, p. 19; mais ils sont plus rares actuellement.

Le territoire de Bergame a environ 60 milles du feptentrion au midi, & 30 de l'orient à l'occident; il renferme

220 mille habitans.

Dans les environs de Bergame, il y a plus de grandes églises, que dans les autres parties de la Lombardie : aux Dominicains de la Basella, qui est à deux lieues de Bergame, on voit un beau mausolée en marbre, de Médée, sille du général Colleoni, il a été gravé; c'est un ouvrage de Jean-Antoine Amadei de Pavie.

A quelques milles de Bergame, & près du pont dont nous avons parlé, on voit un ancien temple appellé S. Tomé, fait dans le goût du Panthéon, mais dont l'ouverture supérieure a été sermée; il y a au-dedans deux ordres de colonnes; on ne connoît guere ue plus ancienne église des Chrétiens.

CH. XI. Descript. de Bergame. 28t Nous avons parlé du commerce des fers à Bergame: les deux vallées du Serio & du Brembo, contiennent beaucoup de mines; on y a établi des forges, & l'on y fait de l'acier. Les pierres à aiguiser se tirent de

Les pierres à aiguiler le tirent de Nembro, sept milles au nord de Ber-

game & des environs.

Le Serio charrie des paillettes d'or; on les ramasse avec des planches un peu rudes, qu'on oppose au courant pour recevoir le sable; les parties d'or qui sont les plus pesantes s'y déposent; & l'eau emporte le sable; on trouve à ce métier un prosit suffisant, comme nous l'avons dit du Mella, p. 245.

On tire de Zandobbio, onze milles à l'est de Bergame, des marbres blancs communs. Le marbre appellé Occhiatino, se trouve à Ardesso, treize milles au nord; il est d'une très-belle variété.

On a découvert près d'Albino, huit milles au nord-est, un marbre qui ressemble à du bois de noyer pétrissé, ou même à l'écaille, mais il n'est pas dur. Ces montagnes sournissent encore d'autres beaux marbres de diverses couleurs.

Près d'Alzano, on trouve un marbre

282 VOYAGE EN ITALIE, qui a presque la transparence de l'albâtre, mais qui est plus dur, & qui contient une multitude de crystaux blancs.

Dans la montagne de Selvino, qui est du côté d'Albino, on trouve des crystaux semblables à ceux du val Sabbia, dans le territoire de Bresce, dont nous avons parlé.

A Mapello & à Sarnico, on rencontre des Turbinites, coquilles longues, en volutes; il y en a même dans d'autres endroits de cette province.

Dans la vallée de Calepio, on trouve quantité de pierres d'aigle, geodes ou étites, c'est-à-dire, de ces pierres qui sont vides intérieurement, & auxquelles les anciens attribuoient des propriétés merveilleuses: elles sont d'une couleur d'ocre, & renserment intérieurement un argile en poudre. M. Astori en conferve qui sont de la grosseur des œuss d'autruche.

Il y a une fontaine intermittente qui cesse de couler, quatre à cinq sois dans l'espace d'une demi-heure; elle est près de Casnigo, treize milles au nord-est de Bergame, vers les bords du Serio; elle éprouve béaucoup de variations. CH. XI. Descript. de Bergame. 283 M. Maironi l'a vu s'élever & s'abaisser jusqu'à sept sois dans un quart d'heure.

Les eaux minérales de Trescorio, dix milles à l'orient de Bergame, furent remarquées par les François, du temps de Charlemagne; on y fit dès lors des bâtimens pour le public, & ils furent rétablis par Coleone en 1470, comme on le voit dans une inscription qui subsiste encore; il en est parlé dans Grataroli, & même dans le dictionnaire de Bayle; ces eaux s'emploient pour les bains & pour la boissen, on en applique sur-tout les boues extérieurement. Quoiqu'elles soient froides, elles sont manischement sulsureuses, l'odeur en est très-sensible; elles contiennent aussi un sel qui tient de l'alcali; on les emploie pour résoudre les tumeurs, pour guérir les paralysses, les soiblesses de ners & les rumatismes goûteux.

Les eaux de saint Pellegrino, quatorze milles au nord de Bergame, sont presque négligées, on les croyoit dangereuses. M. Astori a fait des expériences qui en prouvent l'utilité, & elles ont en esset opéré des guérisons. Ces eaux sont tiedes, d'une saveur agréable, comme celle du lait; elles con284 VOYAGE EN ITALIE, tiennent une matiere aériforme qui fait rompre les bouteilles, & qui s'évapore promptement; elles font diurétiques & stomachiques, & donnent de l'appétit: elles dissolvent la pierre, guérissent les maladies cutanées, les affections scorbutiques & mélancoliques; ce qui fait présumer qu'elles contiennent de l'air sixe. M. Astori avoit sait une dissertation à ce sujet, mais il est mort sans la publier. Au reste on peut consulter l'ouvrage intitulé: Sulla storia naturale della provincia Bergamasca, dissertazione prima di Giovanni Mairroni. Bergamo, 1782, 148 pag. in-80.

Route de Milan. De Bergame on redescend de 11 lieues au sud-ouest pour aller à Milan; on trouve à 3 lieues de Bergame les confins du Milanez, marqués par deux grandes pierres qui le séparent de l'état de Venise; une lieue plus loin on trouve Canonica, village situé sur l'Adda: ce sleuve qui descend du lac de Côme, va se jetter dans le Pô, près de Crémone; on l'a fait communiquer avec Milan, par le canal appellé Naviglio della Marte-sana, qui commence vers Canonica, à six lieues de Milan; c'est-là qu'on voit

CH. XI. Descript. de Bergame. 285, un três-beau château du marquis de Ca-

ravaggio, Napolitain.

Près de Canonica, on remarque le village de Cassano, célebre par la bataille du 16 août 1705, où le duc de Vendôme repoussa le prince Eugene; la perte fut très-grande de part & d'autre; cependant cette affaire, jointe à celle de Cassinato, que le duc de Vendôme gagna le 19 avril 1706, rendit les François maîtres de l'Italie : il ne restoit plus que Turin à prendre; mais le duc de Vendôme ayant été rappellé en Flandre, le prince Eugene reprit le dessus, & obligea les François à se retirer vers la fin de 1706, comme nous l'avons remarqué à l'occasion du siège de Turin.

Etant à Canonica, si l'on vouloit descendre trois lieues le long de l'Adda, on arriveroit aux villages d'Agnadel & de Vailade, célebres par la bataille que Louis XII y gagna sur les Vénitiens, le 14 mai 1509; cette victoire le rendit maître de toute la Lombardie jusqu'à Venise. Mais on auroit encore sept lieues à faire par des chemins de traverse pour se rendre à Milan.

A deux lieues de Canonica, & à 4

286 VOYAGE EN ITALIE, lieues de Milan, on passe à Gorgonzola, village situé sur le canal; delà on arrive à Milan par de très-beaux chemins bordés d'arbres, entre de vastes prairies arrosées par des canaux sans nombre, appellés Ruggia, qui passent les uns sur les autres, & portent la fertilité de tous côtés.

Ces eaux font un revenu considérable pour le prince, parce que tout est en pâturage dans ce canton, jusqu'à Lodi, qui est à cinq lieues au midi du canal: c'est-là que se font les fromages les plus estimés, dans des métairies appellées Bergamine, avec des vaches qu'on fait venir de la Suisse, & qui restent en pâturage jusqu'au 25 novembre où elles rentrent dans les étables pour y rester pendant l'hiver.

Cette plaine de la Lombardie, qui s'étend depuis Turin jusqu'à Rimini & à Venise, sur une longueur de 90 lieues (Tom. I, pag. 59 & 334), est la plus vaste, la plus délicieuse, & l'une des plus fertiles qu'il y ait en Europe. M. de Saussure la regarde comme un dépôt des fleuves qui descendent des Alpes & des Apennins, dont les sables comblent peu à peu les lagunes de Ve-

CHAP. XII. Route de Génes. 287 nise, & finiront un jour par joindre cette ville au continent.

Sur les côtes de Toscane, la mer n'éprouve pas une diminution de même espece; mais les coquillages & les coraux y sorment des rochers, qui contribuent aussi à diminuer le volume de l'eau. M. de Saussure, Journal de Physique, 1776.

## CHAPITRE XXIV.

Route de Milan à Gênes, par Tortone & Novi.

On a vu dans le fecond volume la description de Pavie, & dans le premier, pag. 334, la route de Turin à Gênes, par Alexandrie, & celle de Turin à Milan par Tortone.

Il s'agit ici de reprendre cette route en partant de Milan, où la route de Venise à Milan nous a ramenés, & d'où j'ai été à Gênes par Tortone. Je dois avertir d'abord que le chemin de Milan à Pavie, & de Pavie jusqu'au 288 VOYAGE EN ITÁLIE,

bord du Pô, qui est à sept milles plus loin, du côté de Gênes, est un pays plat, sujet aux inondations, & dont on ne peut se tirer dans certains temps. Au mois de novembre 1765, il y eut un des plus grands débordemens qu'on eut vus depuis long-temps, & les che-

mins étoient impraticables.

A un mille de Pavie, on passe le Gravelone, qui est une branche du Téfin, & l'on arrive sur les terres du roi de Sardaigne, dont les dernieres acquisitions se sont étendues jusqu'aux bords du Tésin. A sept milles de Pavie, & dix-neuf de Tortone, ou passe le Pô, près d'un village appellé, Porto di Rea; & neuf milles plus loin, on trouve un gros village appellé Voghera, (Tom. I, pag. 336), qui est à dix milles de Tortone : on fait dans ce canton-là beaucoup de foie; il n'y a guere de paysan qui ne fasse chaque année 60 à 80 livres de cocons (.cochette ou galette): des marchands en rassemblent quelques milliers, les dévident, & les vont vendre à Alexandrie qui est à 30 milles delà.

TORTONE est une ville d'environ

Tertone.

TORTONE est une ville d'environ 6000 ames, sans compter 2000 hom-

CHAP. XII. Route de Génes. 289 mes de garnison, située sur la Scrivia à 15 lieues de Milan, & à 12 lieues de Gênes; nous en avons parlé T. I, p. 336. Le château a été affiégé dans toutes les guerres d'Italie; il fut pris d'assaut en 1706 sur les Autrichiens; il se rendit au roi de Sardaigne en 1734, & à Don Philippe, le 4 septembre 1744, après 12 jours de siége. Mais il est plus fort actuellement qu'il ne l'étoit alors. Il y a une histoire de Tortone par Monte Mello; elle est extrêmement rare; un officier nommé M. Bussa, avoit composé depuis peu un trèsgros manuscrit à ce sujet. On compte à Tortone quatre paroisses, 12 couvens & deux colléges.

Dans l'église de S. François, à l'occident de la ville, on va voir la chapelle des Garosoli, qui est en marbre, & la balustrade de la chapelle du grandautel, qui est d'une pierre assez singu-

liere.

Dans le couvent des Dominicains de faint Matthieu, il y a un gros massifi de matonnage, d'une dureté extraordinaire, qui paroît le reste d'un ancien tombeau.

A deux milles de Tortone, on passe Tome IX.

290 VOYAGE EN ITALIE,

la Scrivia; c'est un torrent fort dangereux, qui change souvent de lit, qui souvent a surpris par une crue subite, & absmé les voyageurs qui le passoient à gué.

Movi

A huit milles de Tortone, & 32 de Gênes, on entre sur l'état de la république de Gênes; & deux milles plus loin, c'est-à-dire, à dix lieues de Gênes, on trouve Novi; cette petite ville est formée de maisons agréables, où beaucoup de riches Génois viennent passer l'automne: le palais Brignolé près de l'église de saint Pierre, est le plus beau de la ville; il étoit ci devant à la maison Lomellino: il y a encore ceux des Doria, Balbi, Spinola, Negroni, Centurioni, Durazzo, qui sont magnisiques; la plupart de ces maisons sont peintes en verd, ou en rouge, par dehors, suivant l'usage du pays.

Novi est célebre par le tirage des soies: comme on n'y paie point de droits d'entrée ni de sortie, il y a des négocians de Turin, qui sont des achats dans le pays, & sont tirer leur soies à Novi, on y compte plus de 400 sour-

neaux.

Les foires de Novi sont célebres à

CHAP. XII. Route de Génes. 291 cause des opérations de change qui s'y font pour les Génois, & qui procurent le moyen de placer l'argent avec fruit, sans qu'on paroisse le mettre à intérêt.

La situation de cette ville m'a paru

La situation de cette ville m'a paru un peu triste, parce qu'elle est dominée par une haute montagne; dès qu'on en est sorti, pour aller du côté de Gênes, l'on commence à monter. A cinq milles de Novi, l'on passe sous le sort de Gavi, où il y a une rude descente: on trouve ensuite le torrent Lemo, puis le village de Carogio, & celui de Voltagio qui est à 20 milles de Gênes.

La Buchetta ou Bochetta, c'est-àdire, le sommet de l'Apennin, qu'il saut passer pour arriver à Gênes, est à six milles de Voltagio. Ce sommet de montagne m'a paru d'une nature quartzeuse & schiteuse. Le passage de la Bochette est très-satiguant, à cause des pierres; aussi l'on emploie quelquesois 12 à 14 heures, pour aller depuis Gênes jusqu'à Novi, & cette route est plus pénible que celle du mont Cenis.

Le village de Pietra Lavesara est près de la Buchetta, à 12 milles, ou quatre

lieues de Gênes.

CAMPOMORONE ou Campo Maro-N ij Buchetta

292 VOYAGE EN ITALIE, ne (on prononce Campo - Maroun), est un village à huit milles de Génes, qu'on trouve après le passage de la Buchetta: il est ainsi appellé à cause de la quantité de mûriers qui sont plantés dans les environs : on est étonné d'y trouver une auberge aussi bonne que celle della Rosa, & un chemin aussi beau que celui qui y conduit : il est pavé de galets, ou petits cailloux roulés & applatis, rangés avec soin, les maisons y sont couvertes d'ardoises, on y voit même des tables d'ardoise qui ont jusqu'à deux pieds en carré, & qui y sont communes à cause du voisinage de la grande carriere de Lavagna, qui n'est qu'à 25 milles de Gênes.

Les postes dans l'état de Gènes, se payent à raison de 8 livres & demie ou 6 liv. 18 s. par couple de chevaux de tirage, & 3½ par bidet. On compte 12½ postes de Milan à Gênes, ou 104 milles; de Gênes à Pise par Lorici, 16 postes, & 121 milles; de Gênes à Brescia, par Pavie & Lodi, 15½ postes

& 147 milles.

En allant de Campomorone à Gênes; on suit le lit de la Polcevera, torrent dangereux & quelquesois impraticable;

CHAP. XII. Route de Génes. 293 il change sans cesse de lit, & il ruine les chemins qu'on pourroit pratiquer sur ses bords : on est obligé de passer & repasser continuellement dans l'eau pour prendre le chemin qu'il a laissé libre, & toujours sur les cailloux qu'il charrie, & qu'il dépose par-tout : on pensoit à faire un chemin sur le penchant de la montagne, mais il y avoit tant de terrains à prendre, & de travaux à exécuter que l'on désesperoit de l'entreprise. Cependant j'apprends que la mai-son Cambiaso a fait construire un nouveau chemin qui commence à Campomorone, & finit à l'entrée du fauxbourg. de Gênes; les Cambiaso ont acheté des terrains dans le voisinage du torrent, & ils entretiennent ce chemin à grands frais.

La vallée de la Polcevera est bordée à droite & à gauche des plus belles maisons de campagne, comme nous le dirons plus bas; elle aboutit au pont de Cornigliano, qui traverse au moyen de neuf arches, tout le terrein que peut inonder le torrent ; au-delà du pont, on voit la mer & le palais Durazzo, mais on ne va pas jusqu'au pont; on trouve à gauche le fauxbourg magnifique N iii

294 VOYAGE EN ITALIE, de S. Pierre d'Arena, qui est à l'occident de la ville de Gênes, nous en parlerons à la fin de notre description.

## CHAPITRE XIII.

De l'Histoire de Gênes.

TENES, en italien Genova, en latin Genua, est une ville d'environ cent mille ames, située à 44 deg. 25 min. de latitude, & à 26 deg. 16 min. de longitude, sur le rivage septentrional de la méditerranée. On attribue sa fondation & fon nom à Janus, roi d'Italie; d'autres disent que son nom vient de Janua, parce que cette ville est comme l'entrée de l'Italie. C'étoit une des villes des Liguriens, qui se défendirent avec tant de courage contre Rome pendant 80 ans, depuis l'an 241 jusqu'à l'an 162 avant Jesus-Christ. Mais ceux de Gênes, Liguri Genuati, ou Ligures Genuates, paroissent avoir été alliés ou sujets des Romains, avant tous les autres. Gênes fut au nombre des villes CH. XIII. Histoire de Génes. 295 municipales; & Magon l'ayant détruite l'an 205 avant J. C., les Romains la rétablirent: Strabon l'appelle Imperium

Gênes étant tombée avec le reste de l'Italie sous la puissance des Goths, & à ce que l'on croit sous celle des Lombards (a), elle sut annexée par Charlemagne à l'Empire François: il y eut ensuite des comtes de Gênes, que le peuple chassa, pour se gouverner librement: la noblesse & le peuple eurent alternativement le dessus; il y eut dissérentes especes de magistrats.

Les consuls & le podestà changerent plus d'une sois. En 1257, le peuple reprit l'autorité, & élut un Capitano: la noblesse s'en ressaissifit quatre ans après, & cette alternative dura long - temps. C'est dans ces temps de trouble, qu'on apperçoit l'origine de la noblesse de Gênes qui ne remonte guere au delà de l'an 1200: c'est du moins le sentiment de Foglietta; mais Sigonius dit qu'on regardoit comme nobles, ceux qui avoient

<sup>(</sup>a) Cependant Acciaelli, dans son abtégé de l'hist. de Gênes, soutient que les Lombards ne farent point maîtres de Gênes.

296 VOYAGEEN ITALIE, Jus in Castris; dès l'an 1100, on admettoit à la dignité de consul, les perfonnes distinguées, dont plusieurs possédoient des fiefs, & on ne peut leur refuser le titre de nobles. A cette époque l'église de S. Luc appartenoit déja aux

familles Spinola & Grimaldi. Pour éviter les contestations que pro-

duisoient sans cesse ceux qui aspiroient à la dignité de consul, on résolut de prendre pour chef un Podestà étranger; on lui donna ensuite pour adjoints huit citoyens, que l'on commença d'appeller nobles, de quelque famille qu'ils Familles no-fussent, obscure ou illustre. Ce sut ainsi bles de Gênes. que se formerent d'abord les grandes samilles, Doria, Spinola, Feschi, Grimaldi; les deux premieres furent à la tête des Gibelins, & les deux autres prirent parti pour les Guelfes; beaucoup de grandes familles chercherent à s'unir à celles-là, & on les appella Magnæ quatuor Prosapiæ.

Parmi les priviléges qu'elles s'arrogerent, on remarque celui de faire bâtir leurs maisons en marbres noirs & blancs: on voit encore beaucoup de ces palais qui ont passé en d'autres mains. Le pouvoir des nobles étant devenu odieux,

CH. XIII. Histoire de Génes. 297 le peuple se donna en 1311 à l'empereur Henri VII; en 1318, au pape Jean XXII; en 1335, à Robert, 101 de Naples. En 1339, le peuple toujours mécontent des nobles, qui avoient repris l'autorité, se souleva contre eux, & choisit pour ches Guillaume Boccanegra: delà vint la division entre les nobles & le peuple, qui ne sut bien terminée qu'en 1528, & les alternatives de monarchie & de gouvernement républicain qui durerent jusqu'à cette

époque.

Gênes se donna en 1353 à Jean Visconti, archevêque & duc de Milan, qui en sut maître pendant trois ans; en 1396, à Charles VI, roi de France; en 1409, au marquis de Montsertat; en 1421, à Philippe Visconti, duc de Milan, qui la gouverna pendant 15 ans; en 1458, à Charles VII; en 1464, à François Sforce, duc de Milan, qui la posséda pendant 15 ans; en 1488, à Louis duc de Milan; en 1499, à Louis XII, roi de France; ensuite à un duc particulier; puis aux Espagnols, en 1515; ensin au roi de France. Ce peuple toujours las de sa liberté, & toujours mécontent de ses

NV

298 VOYAGE EN ITALIE, maîtres, ne pouvoit, pour ainsi dire, se fixer: mais il trouva enfin un héros citoyen, qui sut rendre la liberté à sa patrie, & l'affermir pour longtemps.

André Doria.

ANDRÉ DORIA étoit amiral de François I, & causoit des pertes considérables aux Génois, lorsqu'en 1528, les remords d'un citoyen qui fait la guerre à sa patrie, & les mécontentemens qu'il eut de la cour de France, le déterminerent à abandonner la France, & à passer au service de Charles-Quint, en même-temps qu'il rendroit la liberté à la république de Gênes qui étoit mécon-

tente de François premier.

Théodore Trivulce, qui étoit gouverneur à Gênes pour le roi, s'étant apperçu des premiers mouvemens, assembla une quantité de citoyens à la place di Banchi, pour les exhorter à rester dans le parti du roi : mais le 11 septembre 1128, André Doria parut avec sept galeres vers le quartier appellé Sarzano, où étoit une foule immense de peuple; il debarqua près de S. Marc, & toute la ville s'étant mise en armes, on s'empara du palais public, des portes S. Thomas, & des portes de l'Arc; en

CH. XIII. Histoire de Génes. 299 criant de toute part S. George & la liberté.

André Doria convoqua les principaux citoyens sur la place de S. Matthieu; il les exhorta à éteindre les factions & à fonger à la liberté de leur patrie; le lendemain 12 septembre, les membres du grand conseil se rassemblerent au nombre de plus de 1500 personnes dans la salle du palais; il sut résolu de rétablir la liberté, de remettre la république dans son premier état : & l'on ordonna que la mémoire de ce jour se célébreroit à l'avenir sous le nom de la fête Fête de l'ude l'union.

On chassa le gouverneur, on démolit le château, on reprit Savone, dont on abattit les fortifications, & l'on établit de nouvelles loix qui furent appellées les loix de 1528. Il fut fur-tout ordonné qu'on aboliroit la mémoire des factions des nobles & du peuple.

Les nobles, qui par leur naissance, leurs talens on leurs services, méritoient d'avoir part au gouvernement, furent distribués en 28 familles, ou Alberghi, fous les noms des familles les plus nombreuses & les plus accréditées, qui étoient Spinola, Fornari, Doria, de Negri

Nvi

300 VOYAGE EN ITALIE, Famil'es prin. Ufodimare, Vivalda, Cicala, Marini, cipales. Grilla, Grimalda, Negrona, Lercari,

Lomellini, Calvi, Fiesca, Pallavicina, Cybo, Promontoria, de Franchi, Pinella, Salvaga, Cattanea, Imperiale, Gentile, Interiana, Saüli, Giustiniana,

Centuriona.

Ce n'est pas que les autres samilles sussent inférieures d'ancienneté & de mérite; mais on choisit celles qui occupoient au moins six maisons dans la ville, & qui comprenoient le plus de citoyens; on supprima les noms de Popolare & de Nobile; qui par leurs oppositions avoient produit tant de divisions intestines. Il n'est resté que la distinction de Nobili del Portico Vecchio & del Portico nuovo, ou de Portico di San Siro, pour l'ancienne noblesse, & de Portico di S. Pietro, pour la nouvelle, distinction qui subsiste toujours & forme encore une espece de jalousse entre les nobles de l'ancien portique & ceux du nouveau portique.

Pour reconnoître le bienfait d'André Doria, il fut décidé que toutes les années, le 11 septembre au soir, la garde du palais iroit avec son colonel & avec ses drapeaux à la place du palais du CH. XIII. Histoire de Génes. 301 prince Doria à Fassolo, faire une décharge de mousqueterie en signe de joie & de reconnoissance. La république lui acheta un palais à la place Doria avec cette inscription: Andreæ de Auria patriæ liberatori munus publicum; on lui éleva une statue de marbre dans la cour du palais public; nous en par-

lerons ci-après.

On élut alors le doge Oberto Cattaneo de Lazzario, pour deux ans; il fut décidé que le grand conseil seroit composé de 400 nobles, & auroit la pleine & entiere autorité de la république; que le trésor public seroit administré par huit procurateurs, auxquels on joindroit les sénateurs & les doges quand ils sortiroient de charge; on établit les cinq censeurs appellés Supremi Sindicatori, pour veiller sur les magistrats même & sur les officiers de la république (a).

Depuis ce temps-là Gênes a toujours conservé sa liberté : les Génois avoient

<sup>(</sup>a) Le mot grec zirlin, juges une seule & même d'où nous avons tiré celui cause: il exprime donc de Syndics; signissoir les affez bien les sonctions de avocats qui se réunissoir ceux qui sont chigés de pour désendre devant les désendre la république.

202 VOYAGE EN IT ALIE, pris parti pour la France & l'Espagne contre la maison d'Autriche & l'Angleterre, dans la guerre qui fut terminée en 1748, les Autrichiens se rendirent maîtres de Gênes par une capitulation au mois de septembre 1746; mais le 5 décembre, ce peuple indigné de ses fers, fut rentrer dans ses droits & reprendre sa liberté, malgré le sénat même, qui désespérant du succès ne voulut pas y prendre part (a). Cette expédition si avantageuse à la république de Gênes, fait honneur aux Génois, & prouve leur intelligence & leur courage. Un peuple de commerçans après une si longue paix, paroissoit devoir être plus facile à contenir; le goût de la liberté s'éteint bien difficilement, & il se rallume bien vite dans des ames républicaines.

Les Génois ont partagé long-temps avec les Vénitiens l'empire de la mer; nous voyons qu'en 1258, le pape Alexandre IV ordonna que les rois de Jé-

delle storie di Genova, d'Accinetti, 1750, 2 vol. in-12, & l'histoire des réins 12. volutions de Gênes depuis

CH. XIII. Histoire de Génes. 303 rusalem ne pourroient être couronnés sans la participation des puissantes & invincibles républiques de Venise & de Génes, souveraines de la mer. Les Génois eurent même quelquesois la supériorité, sur-tout en 1379; les Vénitiens réduits alors à la derniere extrêmité, & prêts à succomber sous la puissance des Génois, implorerent le secours & la médiation du roi de Hongrie.

On trouve en plusieurs endroits de la ville des morceaux de chaînes suspendus aux maisons; c'est le monument d'une victoire remportée sur les Pisans, & dans laquelle les Gênois rompirent

la chaîne du port de Pise.

La liste des doges de Gênes commence à Simon Boccanegra, qui sut élu le 23 septembre 1339, lorsque les Génois lassés de chercher des princes étrangers voulurent élire un de leurs concitoyens pour duc ou ches de leur république. Il y a eu à la vérité diverses interruptions, car ce n'est que depuis 1528, que Gênes devenue libre par le biensait d'André Doria, a joui de sa liberté sans trouble; Oberto Cattaneo sut alors le 47º doge, & l'on en compte 177 depuis 1339; on en trouve la liste

304 VOYAGE EN ITALIE; jusqu'en 1743 dans le petit livre qui a pour titre Saggi Cronologici: je vais les rapporter ici depuis le 157e, & y ajouter les derniers; l'élection se fait tous les deux ans.

157 Domenico Canevaro, 20 février

158 Lorenzo Mari.

159 Giovan. Francesco Brignolé.

160 Cesare Cattaneo.

161 Agostino Viale.

162 Giovan. Battista Grimaldi.

163 Giovanni Stefano Veneroso.

164 Giovan-Giacomo Grimaldi.

165 Matteo Franzoné.

166 Agostino Lomellini.

167 Ridolfo Emilio Brignolé.

168 Franc. Maria della Roveré, 1764.

169 Marcello Durazzo 1767.

170 Giov. Bapt. Negrone 1769. 171 Giov. Bapt. Cambiaso 1771.

171 Glov. Bapt. Cambrato 1771. 172 Alex. Piet. Franc. Grimaldi 1773.

173 Brizio Justiniani 1775.

174 Giuseppe Lomellino 1777.

175 Giac. Maria Brignole 1779.

176 Marc Antonio Gentile 1781.

mai 1783, couronné le 22 novembre.

CH. XIV. Descript. de Génes. 305 Les doges du vieux portique, répondent aux nombres pairs 158, 160, &c. Nous parlerons dans la suite de leur élection & de leur autorité.

## CHAPITRE XIV.

## Description de Genes.

A situation de Gênes, assise sur le penchant de la montagne, & tout autour du port, présente le coup d'œil le plus agréable & le plus grand que j'aie vu (à l'exception de celui de Naples). En arrivant par S. Pierre d'Arena, la ville paroît fortir, pour ainsi dire, du fond de l'eau; mais on la voit s'élever d'une façon singuliere, à mesure que l'on descend vers le port. Si l'on veut avoir les plus beaux points de vue, il faut aller, 10. en mer à un mille du port; 20. fur le haut de la tour de la Lanterne; 3º. fur le fommet de la montagne qui domine Gênes, c'est-à-dire, du côté de l'éperon. Cette montagne qui vient de la Scrivia, jusqu'à une 306 VOYAGE EN ITALIE, lieue de la mer, se divise en deux branches, & c'est sur le point de division qu'on a bâti les fortifications, appellées le Diamant, les deux Freres, & le bastion ou Sperone, qui fait la pointe des remparts, comme on le peut voir dans le plan qui est joint à cet ou-

vrage.

L'enceinte extérieure des Gênes, ou les Nuove Mura, qui furent commencés en 1626, font un circuit de 9700 toises, c'est-à-dire, quatre lieues de France. Les fortissications sont garnies de 250 pieces de canon, qui ont depuis quatre, jusqu'à 24 livres de balle; il y a auprès du mole de la cité, une sonderie où on les sait. Un citoyen de la maison Justiniani, a laissé un fond à la république, pour être employé à des ouvrages utiles, on l'a sait servir derniérement à sondre deux nouveaux ca-

Le port de Gênes est un demi-cercle qui a 1000 toises de diametre, & la ville est bâtie tout autour en amphithéâtre, sur une longueur de plus de 1800 toises.

Le port est sermé par deux moles, l'un à l'orient, appellé Molo Vecchio,

CHAP. XIV. Descrip. de Gênes. 307 l'autre à l'occident & du côté de Saint-Pierre d'Arena, appellé Molo Nuovo, des vaisseaux de 80 canons peuvent entrer dans le port, & se placer dans l'an-

gle du mole. L'ouverture du port entre les deux moles, est de 350 toises; elle est sujette au vent de sud-ouest, appellé Libecio, qui fatigue souvent beaucoup les vaisseaux, même dans le port, quoiqu'il n'y vienne pas directement. On fe rappelle encore avec effroi la tempête du 5 décembre 1760: les deux moles étoient couverts de l'eau de la mer, & les vagues soulevées par le vent, formoient une pluie d'eau salée, jusques au-dessus de la place de l'Annonciade; une tartane fut submergée, & beaucoup de navires endommagés ; on eût recours à S. Jean-Baptiste, comme dans les grandes calamités; on porta ses cendres sur la tour du vieux mole; heureusement ce fléau, qui avoit commencé vers midi, finit une heure après le coucher du foleil.

Quoique l'ouverture du port soit trèsgrande, l'entrée en est dissicile, & il faut prendre avec soin sa direction du 208 VOYAGE EN ITALIE, levant au couchant, pour y entrer sans

risque.

En 1781, on a alongé le vieux mole de 60 palmes, & l'on se propose de le prolonger encore, pour faire de ce port le plus sûr de la Méditerranée. On a déja jetté en avant des blocs de pierre en grand nombre.

On feroit à Araci & à Lingueglia, 20 lieues au couchant de Gênes, un trèsbeau port pour de gros vaisseaux; mais cela est inutile à une république, dont les forces maritimes se réduisent à quatre galeres & à quelques grosses bar-

ques armées.

C'est une promenade sort agréable à Gênes, que les remparts qui sont le long du port, depuis le couvent des religieuses de S. Antoine, qui sont à l'orient jusqu'à la lanterne. On passe d'abord sur la porte de l'Arco, d'où l'on voit tout le sauxbourg & les hauteurs audessus de Bisagno, la colline charmante d'Albaro, au sud-est de la ville, & tous les forts qui désendent les dehors de la ville; delà on remarque le poste de la Madona del monte, où le duc de Bousseless soutint un assaut terrible contre les

CHAP. XIV. Descript. de Génes. 309 Autrichiens, qui venoient de la hauteur des Camaldules.

On passe à l'abbaye appellée Fieschi; où se voient les ruines du palais du comte Jean-Louis Fieschi, qui soutent par la France, & jalouse d'André Doria, forma dès l'âge de 18 ans, le projet hardi d'asservir sa patrie; il y a peu d'exemples d'une conjuration conduite avec autant d'art & de secret. Elle auroit probablement réussi, si le jeune Fieschi ne se sut noyé au commencement de l'action, en voulant donner des ordres aux galeres qui étoient dans la Darse. Sa mémoire sut proscrite & sa maison démolie.

Au midi de Carignano, on trouve la Cava, où sont les ruines des maisons que le bombardement de 1684 détruisit (V. le siecle de Louis XIV). On y a fait une batterie qui en rend l'approche plus difficile: aussi quand l'amiral Matheus vint pour bombarder la
ville, dans la guerre de 1745, les
Génois alloient tranquillement se promener près delà, sur les Muragliette,
pour jouir du spectacle des bombes, qui
ne servoient qu'à faire voir par leur

310 VOYAGE EN ITALIE, lumiere, les vaisseaux de l'escadre An-

gloise que l'on canonnoit.

On trouve ensuite la Sotto Riva, qui est une suite de portiques où travaillent une multitude d'ouvriers; elle regne autour du port, & au-dedans des murs, sur lesquels on se promene.

LA CATHÉDRALE est dédiée à S. Laurent, elle sut consacrée dès l'an 260, & bâtie à l'endroit où ce Saint avoit logé en venant d'Espagne pour aller à Rome (a); elle est toute revêtue de marbre, & d'un gothique assez léger: il y a dans la chapelle, à droite du sanctuaire, un tableau du Barocci, qui représente un Christ en croix, la Vierge, S. Jean & la Madeleine: il est d'une couleur agréable, mais la composition en est éparse.

A l'autel de la chapelle, qui est à gauche du sanctuaire, l'adoration des

Mages, du Cambiage.

vaie d'émé. On conferve dans la sacriftie, ou dans le trésor de la cathédrale, une coupe hexagone de quatorze pouces &

<sup>(</sup>a) V. au sujet des égli- sia Genova nelle sue antes de Gênes, le livre intichità ricercata. 1743, titulé Saggi Cronologiei, o in-12.

CHAP. XIV. Descript. de Gênes. 311 demi de diametre, appellée le Sacro Catino, qu'on prétend être d'éméraude; les uns disent qu'elle sut donnée à la république par Baudouin, roi de Jérusalem, en reconnoissance des services qu'il en avoit reçus; mais il paroît qu'elle sut trouvée dans la ville de Césarée, dont les Génois s'étoient emparés. M. de la Condamine, qui eut occasion de l'examiner de près, y apperçut des bulles, telles qu'on en voit dans le verre sondu. V. les Mémoires de l'Académie, pour 1757; & le livre qui a pour titre: Il sacro Catino di Smeraldo orientale, &c.

L'Annonciade, desservie par les Récollets, est une église très-vaste; sa nes est portée par des colonnes ioniques de marbre blanc, dont toutes les cannelures sont incrustées de marbre rouge. Le reste de l'église est revêtu de marbre rouge & blanc : la voûte a été peinte par Carloni, Vénitien; les cadres en sont compartis sans goût, & les fenêtres pratiquées dans cette voûte, sont si petites, que l'église en est un peu obscure. La nes est d'ailleurs trop serrée; les bas-côtés sont trop

312 VOYAGE ENITALIE, larges, & il y a dans tout cet édifice trop de richesse.

On a placé au-dessus de la porte, une Cêne du Proccacini, tableau d'une belle

maniere.

Eglise de Ca. Santa Maria in Carignano, église commencée en 1552, en conséquence des dispositions de Bendinelli Sauli, noble Génois. On y arrive par un beau pont, dont les arches sont d'une hauteur prodigieuse, & qui joint deux montagnes; le sils du sondateur sit cette dépense, pour que le public put aller plus commodément à cette église.

Le bâtiment actuel fut fait sur les dessins du Puget, qui passa plusieurs années à Gênes; le plan en est ingénieux, les proportions en sont belles, la décoration en est sage; le même maître qui a fait tant d'honneur à la France (a), & que nous comparons à Michel-Ange, a laissé dans cette église deux belles figures de marbre, qu'on voit dans deux niches au-dessous de la

s. Sébastien coupole : la premiere est un S. Sé-

<sup>(</sup>a) On admire sur-tout étoit né à Marseille en 1622, à Versailles les grouppes il mourut en 1694. de Milon & de Persee, il

CHAP. XIV. Descript. de Génes. 313 bastien, sigure admirablement composée, où il a su exprimer avec toute la dignité possible, la résignation d'un Saint dans les douleurs du martyre, & la sensibilite à la douleur : en le considérant, on croit voir respirer le marbre, aucun sculpteur n'ayant rendu avec plus d'art, les souplesses des muscles & l'élasticité de la peau.

La seconde figure, pleine d'enthoufiasme, représente le bienheureux Alexandre Saoli ou Solis: c'est un évêque de la famille des fondateurs de cette église; il est vêtu d'une chappe; la manière large, dont il est drapé, & le nud qu'on en apperçoit, sont de la

même beauté.

Les tableaux remarquables de cette église, sont S. Pierre, & S. Jean qui guérit le paralytique, tableau de Domenico Piola; la composition en est bonne, le paralytique est ce qu'il y a de mieux. Il seroit à souhaiter que la manière de ce peintre sût plus legere.

Le martyre de S. Basile, par Carle Maratte, est d'une maniere large; la couleur en est un peu rouge, & les têtes pourroient avoir plus d'expression;

Tome IX,

314 VOYAGE EN ITALIE, mais l'on y trouve de belles parties de détail.

S. François recevant les stigmates, tableau du Guerchin, bien dessiné & bien drapé; il paroît avoir été sait dans le temps que ce peintre vouloit quitter

sa premiere maniere.

S. SIRO fut la premiere cathédrale de Gênes, jusqu'à l'année 985. Elle sur donnée aux Bénédictins en 994, & en 1575 aux Théatins: elle est bâtie en marbre & fort jolie; la nef est soutenue par des colonnes couplées d'ordre ionique, qui lui donnent un coup-d'œil élégant. La voûte a été peinte par Carloni. C'est dommage que ce vaisseau soit gâté par la trop grande quantité d'ornnemens, de dorures, de sculpture, & encore plus par ceux qui sont en peinture, & traités d'une manière extravagante.

S. AMBROGIO étoit la maison professe des Jésuites : elle est occupée en partie par une congrégation de missionnaires institués par seu l'abbé Franzone; ils ont une bibliotheque ouverte au public tous les jours, même une partie de la nuit. L'église est desservie par des prêtres, qui sont stipendiés par le gouCHAP. XIV. Descript. de Gênes. 315 vernement, sur les biens des Jesuites. Dans la croisée à droite est un grand tableau du Guide, composé de vingt-six sigures, représentant l'Assomption de la Vierge; l'ordonnance en est belle, & la lumiere parsaitement entendue; le peintre estimoit sur-tout la tête de la Vierge; il demandoit cent doubles pour chaque tête d'Apôtre, & faisoit présent de la Gloria della Madonna, parce qu'elle étoit hors de prix. Cependant on trouve qu'elle manque de noblesse.

Dans la croisée à gauche, un grand tableau de Rubens, dont le sujet est S. Ignace qui ressuscite des ensans, & guérit un possédé. La composition, l'intelligence du clair-obscur, & les caracteres en sont bien, quoique le dessin en soit un peu chargé. On y voit encore une Circoncision de Rubens.

San Luca; toute cette église a été peinte par Piola le pere : sa maniere tient un peu du Cortone, & l'on y trouve quelques caracteres de têtes dans le goût de Rubens; mais le dessin en est incorrect & la couleur idéale.

Dans une chapelle à droite, un beau tableau de Gregette, dit le Cassiglio-

O ij

316 VOYAGE EN ITALIE, ne, dont la couleur tire cependant sur

le rouge.

Notre - Dame des Vignes est une église collégiale, dont le vaisseau est très-beau; l'autel est du Puget, il est en forme de tombeau, d'un très-bon goût. On y voit l'Ange, le Lion, l'Aigle & le Bœuf, qui sont les quatre symboles des évangelistes; on travaille en 1784 à décorer le sanctuaire.

SAN DOMENICO; le plafond du fanctuaire a été peint à fresque, par le Capucino; la couleur en est vigoureuse, mais il laisse quelque chose à désirer pour l'effet & la correction du

dessin.

On trouve dans la premiere chapelle, à droite du fanctuaire, une Circoncifion par le *Procaccini*, tableau intéressant, tant par la maniere dont il est dessiné, que par ses hons caracteres de têtes.

L'église des Oratoriens de S. Philippe, dans la Strada Lomellina, est une des plus jolies de Gênes. La chapelle de l'Oratoire, qui sert pour des exercices de piété, est d'un très-bon goût; on voit sur l'autel une statue de la Vierge, par le Puget. CHAP. XIV. Descript. de Génes. 317

On cite encore parmi les choses remarquables de Gênes, la chapelle de la famille Doria, dans l'église de S. Matthieu.

Un tableau de Vandeick à S. Giovanni in Vecchio.

Deux de Giordano à S. Georges.

Un du Tintoret à S. Francesco in Castell tto, il représente le baptême de N. S.

Le martyre de S. Etienne, qui est au grand autel de l'église appellée S. Stefano alle porte del Arco, sut donné par Léon X à la république; la partie inférieure est de Raphaël, la partie supérieure de Jules-Romain; dans l'histoire des Olivetains, il est parlé fort au long de l'église & du tableau.

On trouve à Gênes beaucoup de confréries ou d'affemblées de piété; les 21 principales appellées Cafasse, ont sous leur direction différentes petites congrégations; chacune a son oratoire ou sa chapelle particuliere, & leur administration tient encore de la sorme républicaine; ce sont de petites républiques pauvres, comme la banque de saint George sorme une république de gens riches, & le grand conseil une ré-

O iij

318 VOYAGE EN ITALIE, publique de politiques & de nobles.

Les Casse de

Les 21 casasse ont chacune, pour objet de dévotion ou pour point de ralliement, leur Cassa ou Casassa; c'est une grande machine, ou une statue, qui, avec ses accompagnemens, forme un équipage immense, que 30 hommes ont peine à porter ; elles sortent toutes le Jeudi Saint pour aller en procession; c'est un coup-d'œil très-singulier; mais l'on a besoin de mettre l'ordre le plus exact dans leur marche, pour que tant de confréries, dans des rues souvent étroites, ne fassent point de confusion. Les Casasse marchent précédées de croix ou de crucifix, surprenants par leur grandeur , leur richesse & la beauté de leur sculpture. C'est le fameux Maraglian, sculpteur Génois, qui a travaillé la plupart des Casse & des crucifix.



## CHAPITRE XV.

Des principaux Palais de Gênes.

E PALAIS DU DOGE, ou pour mieux dire, de la feigneurie, qu'on appelle palais ducal, est très - vaste; il a été rebâti en 1778, après un incendie de 1777, dont on n'a pu savoir la cause. Sur un soubassement de pierre de Final, s'éleve un premier ordre de colonnes doriques accouplées; sur la corniche duquel regne un balcon avec une balustrade de marbre, tout le long de la façade. Le second ordre est ionique, surmonté pareillement d'an balcon & d'une balustrade en marbre. mais plus légere; enfin un attique en pilastres & consoles, dont les intervalles sont ornés de statues d'illustres captifs, pris par les Génois; à droite en regardant la façade, Musalte, roi de Sardaigne, Jacques Marsan, duc de Sessa, Dragout, fameux corsaire, Nicolas Pisano, amiral de Venise; à O iv

gauche un roi Sarrazin, un infant d'Arragon, Albert Moresini, podestà dè Pise, & Jacques Lusignan, roi de Chipre. Au-dessus de cet attique, s'eleve vers le milieu un socle, qui porte les armes de la république entourées de divers trophées. Sur les quatre grands pilastres de l'avant-corps, sont des groupes d'esclaves liés à des trophées, & sur les deux pilastres latéraux de sim-

ples trophées.

On voit au-dedans de la cour, deux statues de marbre, plus grandes que nature, érigées à l'honneur des Doria, comme libérateurs & désenseurs de la patrie; ils sont représentés avec des cuirasses à la Romaine: on lit sur le riédestal de la premiere, cette infcription: Andreæ Doriæ quòd Rempublicam diutius oppressam prissinam in libertatem vindicaverit, patri proinde patriæ appellato Senatus Januensis immortalis memor Beneficii VIVENTI posiut.

Sur le piédestal de la seconde : Jo. Andreæ Doria patriæ libertatis conser-

vatori.

S. C. P.

La premiere salle de ce palais, est

CHAP. XV. Palais de Gênes. 327 celle du grand conseil; sa longueur est de 155 palmes ou 115 pieds; sa lar-geur de 56 palmes ou 42 pieds; sa hauteur de 82 palmes ou 61 pieds. Il y avoit des peintures à fresque de Franceschini, qui représentaient le triomphe de la ville de Gênes, & les exploits des Génois, la guerre de Pise, l'escalade de Jérusalem, les Maures chassés d'Espagne, & la liberté rendue par le doge au roi d'Arragon, à sa femme & à son fils. Mais ces peintures ont été brûlées en 1777, & l'on a dé-coré la salle tout à neus. L'architecture répond aux deux ordres extérieurs, ionique & attique; elle consiste en un premier ordre corinthien, dont les colonnes & pilastres sont de brocatelle d'Espagne, & sur ce premier ordre, un attique soutenu par des cariatides. Les entre-colonnes de l'un & l'autre ordre, ont des niches pour y placer des statues. La voûte est richement ornée de statues & de figures; le milieu sera peint à fresque. Au fond de la salle au-dessus du trône, il y a déja un tableau fait par M. Emmanuel Taglia-fico, représentant le doge de Gênes, qui rend à Jacques de Lusignan la li-

0 v

berté & la couronne; & au-dessus de la porte, une peinture faite par M. David, qui représente la désaite de l'armée navale de Pise, auprès de Malora. Il y a quatre statues emblématiques autour du trône, & deux vers la porte. Les statues aussi bien que les cariatides & les sigures qui sont sur la façade, sont de Nicolas Traverso, François Ravasco, & André Casareggio, artistes distingués.

L'architecture de ce palais est de Simon Canton; il a donné à son ouvrage beaucoup de grace & de magnificence, & en même-temps toute la solidité qu'on pouvoit desirer. Le toit est soutenu par de grands arcs détachés de la voûte, & où il n'entre point de bois, ce qui met l'édifice à l'abri des

dangers du feu.

Il y a dans les niches de cette salle, huit statues de marbre, plus grandes que nature, érigées aux désenseurs & aux biensaiteurs de la patrie: elles méritent moins d'attention du côté de l'art, que par rapport aux objets qu'elles représentent; elles ont beaucoup souffert du feu. Une des huit est celle de M. le maréchal de Richelieu, elle est de Sca-

CHAP. XV. Palais de Génes. 323 fini; la figure est médiocre. Sur le piédestal on lisoit cette inscription honorable pour le général François, mais qui a été détruite par le seu.

Ludovico Francisco Armando Duci Richelio Franciæ Pari & Polemarcho, quòd potentissimorum regum auspiciis militans Genuensem libertatem ab hostibus eminus, cominus oppugnatam, vigilantià, consilio, virtute tutam secerit, heroem animo, amore civem experta, Respublica inter cives ac heroes suos, immortalitati. An. 1750.

On y a nouvellement ajouté la statue du doge Cambiaso, aux dépens de qui s'est faire la nouvelle route, jusqu'à Campomoron. Et en 1785, celle de l'exdoge Marcel Durazzo, qui a contribué avec générosité à la décoration de la salle du petit conseil, & qui a présidé à toute la reconstruction du palais. On doit en mettre encore deux autres : celle de M. Durazzo, est de Pasquale Bocciardi, sculpteur Génois.

La voûte de la grand-salle, sera peinte aux dépens de la famille Justiniani; elle représentera l'île de Scio 324 VOYAGE EN ITALIE ou Chio, recevant de la Ligurie son indépendance & ses priviléges; Jacques Justiniani, déposant aux pieds du trône

l'épée qui lui avoit été remise par Alfonse, roi d'Arragon; & dans le loin-

tain le martyre des Justiniani.

La seconde salle est celle du petit conseil ou des deux cents; dans le fond de la salle est une estrade peu élevée, au fond de laquelle est la place où se met le doge ; il a devant lui un grand bureau, & deux sénateurs à ses côtés ; le reste de l'estrade est occupé par dix autres sénateurs, dont cinq sont assis de chaque côté. Il y a une chaire dans laquelle on fait les lectures aux assemblées du petit conseil, & quelquefois on y monte pour parler dans l'afsemblée, mais cela est rare; cette falle est riche & de très-bon goût ; elle étoit décorée de peintures de Solimene, les meilleures qu'il y eut de ce maître : elles représentoient le massacre que Soliman fit faire des enfans de la famille de Justiniani, souverain de l'île de Chio; Cristophe Colomb arrivant en Amérique, & y plantant la croix : la Translation des cendres de S. Jean-Baptiste, apportées avec grande pompe

CHAP. XV. Palais de Gênes. 325 à Gênes; ces peintures ayant été détruites dans l'incendie de 1777, on en a fait faire de nouvelles par Ratti, éleve de Mengs, & on les dit assez bonnes.

Dans le grand arlénal Arme a, qui est au palais, on voit un magasin d'armes pour l'usage actuel de la république; on y conserve beaucoup d'armes & de cuirasses, dont on dit que plusieurs étoient destinées pour les nobles Génoises qui se croiserent en 1301, sous le pontificat de Bonisace VIII.

Au-dessus de la porte, est une ancienne proue de navire, que les Romains appelloient Rostrum: elle est de ser, & se termine en hure de sanglier; elle sut trouvée en nettoyant le port de Gênes; le P. Zacharie en parle dans ses dissertations, Scorze Letterarie.

Il y a aussi un petit arsénal ou arsénal de la marine, qui est près de la

darse des galeres.

Il n'y a point de ville au monde si superbe en édifices de marbre, que la ville de Gênes. Ses plus beaux palais, quant à l'architecture, sont celui du duc de Tursi; les deux palais Brignole; savoir Palazzo Rosso & Palazzo Bianco,

dans Strada Nuova; celui de Palavicino di Castellazzo, à l'angle de Strada
Nuova & de la place Negroni; celui
du duc S. Pietro Spinola, près la porte
de l'Acqua Sola; les deux palais Balbi,
dans la rue Balbi; celui de Marcellone Durazzo, dans la même rue à
côté du collége, & celui de Marcellino Durazzo (a), qui est vis-à-vis le
bâtiment même du collége (b); le palais de Pietro Gentile, près de la Logia di Banchi; & le palais d'André
Doria, près de la porte S. Thomas.

Les palais dont les ornemens intérieurs & les ameublemens précieux méritent le plus la curiofité d'un étranger, font celui de Marcellino Durazzo, celui de Francesco Maria della Rovere, près de fainte Catherine; celui de Brinole, appellé Palazzo Rosso, celui de Giacomo Filippo Carrega, dans la même rue; & celui de Bartolomeo Saluzzo, près de la place des Giustinia-

<sup>(</sup>a) Cel a veut dire le petit Matcel, comme Mercellone signi fie le gros Marcel.

(a) Ce collége de la rue tout aux Balbi, est occupé par les classes publiques:

CHAP. XV. Palais de Gênes. 327 ni Parmi tous ces palais, nous choi-

sirons les sept principaux.

LE PALAIS DORIA, si vanté par Palais Dorias les voyageurs, est en effet dans la plus belle situation du monde; il y a un petit jardin sur le bord de la mer, orné d'un bassin, au milieu duquel s'éleve un Neptune de marbre, qui représente André Doria; la figure n'est pas belle. Pour se mettre à couvert, en cas de pluie, il y a une galerie en colonnade, qui a 250 pieds de long; de laquelle on ne perd point le beau coup-d'œil de la mer; on peut se promener égale-ment au-dessus de cette galerie, dont le haut est en forme de terrasse. Autour des murs du palais font les débris d'une belle fresque, de Pierino del Vaga, qui représente des jeux d'enfans. Proche ce palais on voit une maison de plaisance qui en dépend, & dont les jardins remontent jusqu'au sommet de la montagne : on remarque dans ces jardins une mauvaise figure colossale de Jupiter, en marbre, & l'épitaphe d'un chien fidele nommé Roland; on dit. que Charle-Quint l'avoit donné à Jean-André Doria, en assignant pour le chien cinq cens écus de pension.

328 VOYAGE EN ITALIE,

lé.

Palais Brigno. LE PALAIS BRIGNOLÉ est très-beau : il appartient à M. Jules Brignolé, fils de Rodolfe: on y va voir sur-tout une belle collection de tableaux, dont voici les plus remarquables. Trois beaux portraits en pied, de Vandyck, dont deux sont des portraits de semmes.

Judith mettant la tête d'Holopherne dans un sac, par Paul Véronese; l'expression en est étonnante. On découvre dans la tête de Judith, deux sentimens différens, une noble fermeté, & l'horreur que doit avoir une personne qui n'est point accoutumée à répandre du fang : c'est dommage que la négresse qui lui sert d'esclave, ait l'air d'une caricature, & que le raccourci d'un de ses bras soit manqué; mais ces défauts sont rachetés par la vivacité du coloris, & par les autres beautés qui regnent dans cet ouvrage.

Une belle tête de vieillard qui lit, par l'Espagnolet; un grand tableau de la Vierge, par le Capucino; l'Adoration des Bergers, & Notre-Seigneur au Jardin des Oliviers, par Jacob

Bassan.

Deux grands tableaux du Caravage, l'un représente Clorinde & Sophronie CHAP. XV. Palais de Gênes. 329 fur le bûcher; les figures du devant ne font qu'à mi-corps, ressource à laquelle les peintres ont quelquesois recours, pour étendre leurs compositions, mais qui ne réussit gueres pour l'ordinaire.

Le second est la Résurrection du Lazare, tableau plein d'expression; mais les ombres en sont trop noires, & elles ont des tons de ser. Un tableau de Rubens; il s'est peint prenant la gorge de sa semme d'une main, & de l'autre lui arrachant un slacon de vin: on voudroit, pour la persection du tableau, que cette idée cût été rendue d'une maniere moins triviale.

Une Cléopatre, du Guerchin, bien

composée & bien drapée.

On trouve aussi dans une salle à manger plusieurs ouvrages de peinture & de sculpture du Parodi. Il y a deux cascades; au-dessus de la premiere est un grouppe en marbre de Rémus & Romulus qui sortent d'un œus couvé par un cygne. Au-dessus de la seconde cascade, on voit ces deux ensans allaités par la louve : on admire dans ce dernier grouppe une expression très-naïve; Romulus s'étant endormi en tettant, son 330 VOYAGE EN ITALIE, frere releve une patte de la louve, craignant qu'elle ne le blesse ou ne l'éveille: tout cet ouvrage est d'un goût exquis.

expl Pecl

très

Por

ce

Le même artiste a peint, dans l'espace du mur qui est entre ces deux cascades, une fresque représentant Paris qui donne la pomme à Vénus; cette peinture est en tout bien inférieure à la sculpture de ce maître, & il y regne

plus de goût que de correction.

Le palais du marquis François-Marie BALBI, dans la rue Balbi, est un des plus remarques de Gênes; il y a deux grands appartemens qui sont au second étage sur deux galeries à jour, portées l'une & l'autre par des galeries d'ordre dorique. Il paroît assez extraordinaire que l'architecte n'ait pas varié ses ordres. Ces deux appartemens communiquent l'un à l'autre par deux pieces, & une galerie, dont les plasonds ont été peints à fresque, par Valerio Castelli, Génois: la couleur en est vigoureuse, & tient de la maniere de Rubens.

Parmi le grand nombre de tableaux qui y font exposés, on remarque furtout les suivans : Joseph dans la prison CHAP. XV. Palais de Génes. 331 expliquant le songe du pannetier & de l'échanson, par le Capucino; il est d'une très belle maniere.

Une foire, de Jacob Bassin, où l'on voit de jolies têtes de femmes; ce tableau n'a pas assez d'enfoncement, & les tons des fonds en sont trop noirs.

Un grand tabeau de Vandyck, représentant une Dame de la maison Balbi,

fort beau.

e

S. Jean & S. Jérôme du Guide: ce font deux grands tableaux dessinés d'une belle manière, mais dont la couleur est fade.

Un autre tableau de S. Jérôme, du Guide dans sa derniere maniere; il tient

beaucoup du goût du Caravage.

La femme de Vandyck, peinte par ce maître: elle tient un de ses ensans sur ses genoux: indépendamment de la fraîcheur, de la finesse des tons de couleur, ce tableau est plein d'expression; la tête de la mere est de toute vérité, & la gaîté de l'ensant est si parsaite, qu'on ne peut rien voir de plus beau. Il y a encore beaucoup d'autres tableaux précieux daus ce palais, dont on peut avoir dans la maison le catalogue imprimé. 332 VOYAGE EN ITALIE,

Dans le palais de Marcellone DU-Palais Duraz-RAZZO, il y a un bel escalier, & une collection de tableaux; les plus remarquables sont le portrait en pied d'une femme avec son fils, celui d'un enfant vêtu de blanc, & un autre, où sont plusieurs enfans : ces trois tableaux sont de Vandyck. Démocrite & Héraclite, par

l'Espagnolet.

20.

Au palais de Marcellino DURAZZO, situé dans la rue Balbi, vis-à-vis le collége, il y a une façade immense, & un superbe appartement bien meublé, orné d'excellens stucs, & décoré de bon goût. On remarque fur - tout un fallon fait par M. de Wailly, célebre architecte de Paris, dans lequel il y a autant de goût que de richesse. On y montre une collection de beaux tableaux, dans laquelle on admire trois grands morceaux de Giordano, sur-tout celui qui représente Olinde & Sophronie attachés sur le bûcher, adossés l'un à l'autre : le peintre a choisi l'instant exprimé par ces deux vers du Tasse.

Sono ambo stretti al palo stesso, e volro E il tergo al tergo, il volto ascoso al volto.

11. 32.

10

10:

CHAP. XV. Palais de Génes. 333 L'expression avec laquelle ce sujet est rendu, retrace aux spectateurs les beautés du poëme: la figure de Sophronie sur-tout est séduisante, tant par le tour que l'artiste lui a donné, que par les graces qu'il a su y répandre. Ce tableau néanmoins pourroit être d'une couleur plus agréable, car il tire un peu sur le jaune.

5.5

[-

de

15

n

-

5

Mais le chef-d'œuvre qu'on admire dans ce palais, est un grand tableau de Rubens, représentant la Madeleine aux pieds de notre Seigneur; elle est peinte la gorge fort découverte, coëffée à la mode des paysannes Italiennes, & vêtue, comme les femmes de conditions avoient coutume de se mettre du temps de Rubens : cette licence qu'il a prise dans presque tous ses ouvrages, lui a singulièrement réussi dans celui dont nous parlons. Le coloris est d'ailleurs d'une vérité séduisante : on ne se lasse point de parcourir les beautés de détail : le seul reproche qu'on pourroit peut-être lui faire, c'est que les ombres des figures dans le second plan, le disputent trop à celles du premier. On affure qu'il y a dans le même palais une copie si parfaite de ce tableau, qu'on n'a jamais voulu la laisser passer en d'autres mains, de peur qu'on ne vînt un jour à douter lequel étoit l'original. On y admire encore un tableau de Paul Véronese, & un du Titien.

mai

bier

tab

pe

La terrasse qui est de plain-pied aux appartemens, donne sur la mer, & la

vue en est admirable.

Le palais CAREGA dans Strada nuova, est décoré extérieurement d'ordres ionique & corinthien; cette architecture est de Michel-Ange: les dedans en sont assez jolis.

Il y a dans la même rue un palais DORIA, où l'on va voir plusieurs ta-

bleaux.

Le palais 'TURSI est inhabité, le duc de Tursi, fils du marquis de Caravaggio, demeuroit à la cour de Naples, où il étoit gentilhomme de la chambre, & son palais a passé à des filles de la même maison. L'infante de Parme y logea quand elle sut à Gênes en 1765; & l'infante d'Espagne logeoit au palais Spinola, près de sainte Catherine.

Palais Pallavi. Palais PALLAVICINO al Zerbino, emo. hors la porte de l'acquasola, vers le fauxbourg de Bisagno, appartient à M.

CHAP. XV. Palais de Génes. 335 Thomas Pallavicino: il est décoré d'ordres ionique & corinthien; il a été bâti sur les dessins de Michel-Ange: la masse générale en est belle, & la décoration, ainsi que la distribution, en sont bien entendues. On y voit deux fameux tableaux.

Le premier est du Guide, il repré-Adam & Evel sente la tentation du premier homme: du Guide, le peintre a choisi le moment où Eve persuadée par le serpent (à qui il a donné une tête de semme), présente la pomme à son mari. La finesse du dessin & les graces du pinceau y concourent également. La figure d'Adam a, peut-être, un tour un peu académique. Celle d'Eve, dont le mouvement est plus naïs, est de toute beauté.

Le second tableau est du Valentin: il a représenté les soldats jouant la robe de notre Seigneur. Ce tableau est plein d'expression; les caracteres en sont variés, & l'esset de la lumiere en est des plus piquans.

Dans la cour d'un autre palais Pallavicini, dans Strada nuova, on découvre une grotte avec sa cascade, au milieu d'une espece de portique sormé par deux grands tritons soutenant une 336 VOYAGE EN ITALIE, terrasse en forme de tribune. Ces tritons sont traités avec beaucoup de goût, & d'une maniere mâle & vigoureuse. Quelques personnes les attribuent au Puget.

L'ALBERGO est un hôpital magnifique, qui sert d'asyle à plus de 1000 pauvres, infirmes, ou incapables de travailler. Il y en a pour qui l'on paie quelque petite somme, mais le plus grand nombre y est reçu gratuitement. Les sem-mes que la police sait arrêter, donne bandite, y sont renfermées; & il servoit de prison en 1746, à 4000 Allemands, parce qu'il est bâti très-solidement, & très - facile à garder : on y porta le trésor & les papiers de la banque de S. George, & l'on y sit retirer le doge lors du bombardement de 1694. Un noble de la maison Brignolé en fut le premier fondateur; mais beaucoup de citoyens y ont ensuite contri-bué par des legs considérables. Les sta-tues des principaux biensaiteurs y sont exécutées en marbre, ou en stuc; ceux qui ont donné tout leur bien y font représentés assis; les autres ont leurs statues en pied , ou seulement leurs bustes, suivant qu'ils ont laissé plus de cent mille

CHAP. XV. Palais de Gênes. 337 mille livres de Gênes, ou plus de 25 mille. Cet usage d'honorer la mémoire des bienfaiteurs, est un excellent moyen pour animer les citoyens à faire de bonnes œuvres; aussi l'on est frappé de l'immensité des sommes qui ont été laissées

à l'Albergo.

Le bâtiment est grand & beau; il est supérieur, même à certains égards, à celui du grand hôpital; & il coûtera encore prodigieusement, parce qu'on est obligé de faire la place aux dépens du rocher, contre lequel cette maison est adossée; il reste encore tout un côté à bâtir, pour completer l'exécution du projet qu'on a suivi jusqu'ici.

La chapelle de l'Albergo est jolie; on y voit un bas-relief de Michel-Ange, c'est la tête d'une Vierge, qui voit Jesus-Christ mort; & sur le maître-autel, une belle Assomption en marbre, du Puget: sa tête a quelque chose de divin, & les Anges y sont bien

traités.

On a bâti hors de la ville, du côté de Bisagno, un autre Albergo, ou confervatoire fondé par un Fieschi, pour 200 filles orphelines; elles sont dotées Tome IX.

338 VOYAGE EN ITALIE, par la maison, lorsqu'elles sont en âge

de prendre un état.

LE GRAND HôPITAL est un autre établissement considérable, où l'on reçoit tous les malades indissincement, de quelque nation qu'ils soient, & il y en a ordinairement plus de mille; on y reçoit aussi tous les enfans-trouvés; les garçons y restent, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de travailler; les silles si elles veulent, y restent toute leur vie; & il y a un conservatoire pour elles, quand elles ont passé 12 ans: le nombre des ensans-trouvés y monte souvent à plus de 3000, en comptant ceux qui sont entretenus au-dehors, par la même maison.

Les salles destinées aux convalescens, y sont séparées de celles des malades, & sont placées dans la partie la plus haute, & la plus aérée du bâtiment : cet usage très-salutaire, exige à la vérité plus d'emplacement, mais on n'en manque pas, En 1764, on a terminé un corps de bâtiment qui coûtoit plus de cinq cent mille livres de Gênes; il a été fait par les contributions volontaires des citoyens riches, dont les uns donnoient dix mille livres, les autres vingt, &c. Tous ceux

CHAP. XV. Palais de Gênes. 339 qui ont donné à cet hôpital plus de cent mille livres Génoises, y ont leur statue en pied, de grandeur naturelle. On l'a augmenté encore depuis quelques années, & l'on y a fait un théâtre d'anatomie. Il n'y a pas en Europe, exceptés peut - être à Moscou, d'hôpital plus vaste & plus beau, que celui de Génes, & l'on y prend grand soin des malades.

Dans le petit hôpital, on reçoit aussi les malades, incurables ou non, mais seulement ceux qui sont Génois : il y avoit 1100 malades, en 1765.

Il y a près du grand hôpital, un endroit qui sera long-temps célebre dans l'histoire de Gênes, & que l'on montre avec plaisir aux étrangers; c'est dans Strada portoria, en allant dans Strada giulia: on y voit un endroit où le pavé est ensoncé, & qu'on n'a point réparé, pour y conserver la mémoire de la révolution, qui commença dans ce lieu-là, le 5 décembre 1746; les Autrichiens charrioient un mortier, & vouloient forcer les Génois à leur aider, il y en eut un qui fut maltraité; un jeune homme qui étoit, à ce qu'on m'a dit, domestique à la Croix blanche,

340 VOYAGE EN ITALIE, excita le peuple à la vengeance; il alla enforce prendre les clefs de la porte S. Thomas, qui étoient au fénat; fon parti s'accrut au point que les Autrichiens ne purent rélister, & malgré le fénat, qui vouloit respecter la capitulation, ils surent chassés de Gênes le 10 décembre. Voyez Accinelli, Compendio delle storie di Genova, pag. 147.

On va voir à S. George la banque, les archives, le tréfor, les fratues de tous ceux qui ont fait des legs en faveur

de la banque.

On doit voir aussi les bâtimens de la

Panèterie.

Porto-Franco est un des plus jolis quartiers de la ville. Il est remarquable pour la régularité & la propreté des édifices. Les rues y sont tirées au cordeau, les magasins amples & commodes.

Les plus belles rues de Gênes font la rue Balbi & la rue Neuve, ou Strada nuova; on défireroit seulement qu'elles sussent un peu plus larges. En 1778, on a percé une nouvelle rue, qui les réunit avec la place de l'Annonciade; cela donne la facilité de pouvoir traverser la ville en carrosse d'un bout à l'autre; pour cela on a fait couper à

CHAP. XV. Palais de Génes. 341 grands frais une montagne depierres trèsdures; la nouvelle rue s'appelle Strada nuova nuova, elle va un peu circulairement depuis la rue Neuve, jusques devant les fours publics, qu'elle laisse à droite, en se repliant à gauche vers la place de l'Annonciade; elle n'est pas sur notre plan.

On a aussi bâti depuis peu des palais remarquables, ceux de Dominique Ser-ra, dans la rue Neuve, de Cambiage, sur la place de l'Annonciade, & de Jac-

ques Serra, dans une rue voisine.

Au bout de la rue Balbi, on trouvé la place du Saint-Esprit, ainsi appellée du nom d'un couvent; c'est celui dans lequel les officiers Allemands surent mis en 1746. Plus loin on trouve les magasins de l'abondance, & la porte S. Thomas, que les Autrichiens avoient occupée, lors de la derniere révolution.

Plus loin est le palais Doria & la rue de la lanterne. Il reste encore beaucoup d'ouvrage à faire pour rendre large & belle l'entrée de la ville de ce côté-là, comme on l'a déja fait vers le Saint-Esprit. On passe ensuite devant la carrière d'où l'on tire des pierres pour faire le scoglio, c'est-à-dire, pour garnir le

rivage de la mer en dehors des remaparts, & arrêter l'impétuosité des flots : on y emploie une machine fort bien faite, qui charge & décharge en un moment des masses énormes de rochers.

La Lanterne est une tour fort élevée, qui faisoit partie du fort que Louis XII sit construire à Gènes; delà on arrive sur le rivage de S. Pierre d'Arena, où étoit autresois la grande promenade de tous les soirs pour les carrosses de Gênes; elle commençe à n'être plus tant à la mode, on aime à aller chercher plus loin la promenade, & l'air de la campagne. Mais S. Pierre d'Arena est toujours une espece de ville, bien gaie & bien amusante, surtout les dimanches, où tout le monde sort de la ville.

Au bout de S. Pierre d'Arena, on passe la Polcevera sur le pont de Cornigliano qui sut bâti dans le dernier siecle aux dépens de Benedetto Gentile, noble Génois.

Plus loin on trouve le pont de Sestri, bâti par Michel Imperiali, pour les gens de pied seulement; c'étoit un homme riche, original & badin, dont on raconte des plaisanteries singulieres, &

CHAP. XV. Palais de Gênes. 343 des tours qui lui coûtoient quelquefois

beaucoup d'argent.

Les fontaines de la ville sont formées Aqueduc da par un aqueduc qui vient de la Scuffa-Gênes, ra (a), cinq milles au levant de Gênes; il passe par la porte S. Barthélemi, sait aller des moulins dans l'intérieur même de la ville, & se partage en plusieurs canaux dans différens quartiers de la partie orientale de Gênes. Dans la partie occidentale il y a des sources, des réfervoirs d'eau, & des cîternes.

Les eaux des pluies & des torrens qui viennent des hauteurs & qui ont besoin d'écoulement, sont reçues dans six canaux placés de distance en distance & qui débouchent dans le port, l'un dans la darse des galeres, les autres en différens

endroits.

(a) V. Accinelli, pag. 62.



## CHAPITRE XVI.

Du Gouvernement de Gênes.

LE SÉNAT qui gouverne la république est composé de treize personnes, le doge (Serenissimo doge), & les douze gouverneurs (Eccellentissimi Governatori. La Camera, qui décide en matieres de Finances, & qui a l'administration des revenus de la république, est composée de huit personnes, outre les anciens doges, sous le nom de procurateurs (Eccellentissimi procuratori): leur nombre étoit de six, en 1784.

Ces deux colléges doivent se réunir; quand il s'agit des affaires externes: ils donnent audience aux ambassadeurs, & traitent le courant des affaires politiques avec les cours étrangeres; ils connoisfent des crimes graves, comme particides, trahisons publiques; ils ont le commandement des forces militaires de la république, & ils assemblent le conseil général quand ils le jugent nécessaire.

CHAP. XVI. Gouvern. de Génes. 345

Le petit conseil (Consiglietto, ou minor Consiglio), est composé de 200 personnes, & c'est dans ce conseil que réside le pouvoir exécutif; il choisit les magistrats, il décide de la paix & de la guerre, il peut faire des réglemens, pourvu qu'ils ne soient pas contraire, aux loix de 1576, & qu'il y ait les deux tiers des voix. Il peut proposer aussi des loix nouvelles au grand conseil, pourvu qu'elles aient passé aux quatre cinquiemes des voix, ou proposer quelque nouvelle taxe; dans l'usage, c'est toujours le petit conseil qui est maître de tout, parce que les 200 avec leurs fils ou leurs neveux, entraînent dans le grand conseil, la majeure partie des voix.

LE GRAND CONSEIL (il gran Configlio), est l'assemblée générale des nobles, c'est dans lui que réside la puisfance législative, ou le suprême pouvoir: lui seul peut changer les loix fondamentales de l'état, & établir des impôts; il élit le doge, les principaux officiers de la république, le secrétaire d'état, le capitaines des galeres, & les gouverneurs de terre-serme.

Il suffit pour y entrer, d'avoir 22

346 VOYAGE EN ITALIE,

ans, & d'être citoyen au moins depuis trois ans; mais il faut n'être point noté d'une maniere défavorable; c'est pourquoi on fait une élection chaque année; mais on a coutume d'elire les mêmes, c'est-à-dire, tous les nobles. Dans le livre d'or ou liste du grand & du petit conseil, qui s'imprime chaque année, on voit qu'il y avoit, en 1769, 516 personnes, sans compter ceux qui occupoient des charges hors de Gênes.

LE DOGE préside à tous les conseils ; il a seul le droit de proposer les délibérations; mais c'est presqu'à cela que son autorité se réduit : ses fonctions durent deux années, jour pour jour, & heure pour heure; celui de 1784, s'appelle Jean-Baptiste Airoli. M. l'abbé Richard & d'autres auteurs ont écrit d'après une vieille tradition populaire, que le secrétaire de l'assemblée lui dit : Puisque votre sérénité a fini son temps, que votre excellence s'en retourne; mais il n'attend point qu'on le lui dise, il se retire accompagné de la noblesse, qui le complimente ordinairement sur son administration.

Le doge réside dans le palais public avec deux des gouverneurs qui l'obser-

CHAP. XVI. Gouvern. de Génes. 347 vent toujours. Il porte une robe cramoifie, de velours en hiver, & de damas en été, avec un bonnet carré de même étoffe, terminé en pyramide avec une touffe de foie, Fiocco; on lui donne le titre de Serenissimo, & lorsqu'il n'est plus en place, celui d'Eccellentissimo.

plus en place, celui d'Eccellentissimo.

Après qu'il est sorti de charge, il reste pendant huit jours exposé à la censure & aux plaintes de chacun, sotto il Sindicato de i supremi; les syndicateurs reçoivent toutes les dénonciations des habitans qui peuvent avoir quelque chose à reprocher au doge : ils jugent du mérite de ces accusations; & si elles étoient graves, le doge seroit privé de l'avantage d'être procurateur perpétuel. Quand il est sorti de charge, il ne peut y rentrer qu'au bout de dix ans, encore cela n'est-il jamais arrivé.

Le temps de l'élection n'est pas fixé; quelquesois l'interregne n'est que de peu de jours, quelquesois il est plus long.

Pour faire l'élection du doge, on tire au fort 50 personnes du grand conseil, & ces 50 choisissent 20 sujets, qu'ils jugent dignes de la place. De ces 20, le grand conseil en sait 15; le petit conseil les réduit à six; & sur ces six, le

Blockions.

348 VOYAGE EN ITALIE, grand conseil en choisit un. Il faut qu'il ait 50 ans au moins, qu'il soit noble Génois, & riche.

Les gouverneurs ou sénateurs sont tirés au sort dans une urne, où il y a 120 noms, appellée il Seminario; on en tire cinq tous les six mois: trois gouverneurs, ou di Senato, & deux procurateurs, ou di Camera; ils doivent être citoyens au moins depuis 15 ans: les sénateurs ne peuvent revenir en charge, qu'après un intervalle de cinq ans; les procurateurs au bout de trois ans.

La dignité de sénateur n'est point héréditaire; on change tous les deux ans, & il peut arriver qu'on ne soit point remis dans l'urne du Seminario, lorsqu'on en a été tiré; on donne le titre de sénateurs à ceux qui ont été doges.

Le conseil des 200 changeoit toutes les années; on en fait encore réellement l'élection chaque année, mais c'est pour la forme, car le nombre des nobles ayant beaucoup diminué, l'on élit toujours les mêmes. Cette élection est faite par 30 personnes, que le conseil lui-même élit vers le 15 de décembre, pour être dépositaires du droit qu'il a de se choisir

CHAP. XVI. Gouvern. de Génes. 349 lui-même; on procéde de la même façon, quand il y a une place vacante & qu'il s'agit de la remplir. Quand il y a quelques places dans le Seminario, le petit conseil s'assemble; chacun nomme, on balotte tous ceux qui ont été nommés, & dans l'assemblée du matin on décide les noms de tous ceux qu'on juge capables d'être mis dans l'urne, ou le Bussolo; après midi on choisit le double de ce qu'il y a de places vacantes; ensuite le grand conseil en élit la moitié, & les noms de ceux qui ont le plus de voix, sont mis dans l'urne, d'où l'on tire au sort les sénateurs tous les six mois.

Le ministre de France à Gênes, ne va point voir les sénateurs, parce qu'ils ne rendent jamais ces visites; de même qu'il ne présente point les François au doge, à cause de l'étiquette, qui rendroit cette cérémonie embarrassante.

Parmi les magistrats particuliers, les plus importans sont les Supremi Sindicatori, chargés comme les Ephores de Sparte, du maintien des loix & de leur exécution: ils sont au nombre de cinq, & ce sont les magistrats les plus redoutés; les sept inquisiteurs d'état veillent à

350 VOYAGE EN ÎTALIE, la police intérieure, & doivent obser=

ver soigneusement dans l'intérieur même des maisons, tout ce qui peut nuire à l'état.

Parmi les charges subalternes de la république, celles des trois secrétaires d'état sont les plus lucratives; on ne les exerce que pendant dix ans, quelquesois seulement on obtient une prolongation de trois ans. Ces charges donnent assez ordinairement la noblesse & rapportent 10 à 12 mille livres de rente.

La puissance de juger est confiée à des magistrats étrangers; on les choisit dans les états du pape, & des autres princes d'italie: leurs fonctions ne durent que trois ans; il y en a trois pour la rote civile, & quatre pour la rote criminelle. Les appellations de leurs jugemens, en matiere civile, sont portées devant trois docteurs de la nation, ou deux docteurs & un noble, qui sont choisis de concert entre les parties.

Le droit romain est la loi générale de l'état de Gênes; mais il y a des statuts particuliers qui forment un volume in-solio, sous le nom de Statuto Civile e Criminale; il a été commenté par Bottini, (Collationes Juris Cæsarei ad Statutum Civile Genovæ, in-solio) ouvrage

CHAP. XVI. Gouvern. de Gênes. 35 î très-rare actuellement. On a aussi les commentaires de Casareggio, les consultations, Consiglia, de Bosco & de Benielli; les traités de Mascardi, & plusieurs décisions particulieres de la Rote, dont on feroit aisément quatre à cinq volumes, si elles étoient rassemblées.

Les loix de 1576 sont le code essen- Loix de 1576, tiel & primitif, pour la législation; elles renferment la constitution de l'état, elles reglent les fonctions de chaque magiftrat, leur nombre, & la durée de leur administration; ceux qui veulent connoître intimement le gouvernement de cette république doivent le chercher dans ce dépôt : ces loix furent rédigées d'une maniere bien solemnelle, comme on en peut juger par le titre du livre : Leges novæ Reipublicæ Genuensis, à Legatis summi Pontificis, Cæsaris, & Regis Catholici, in quos per Rempublicam collata fuerat auctoritas, conditæ, & Genuæ die 17 Martii 1576, publicatæ, in-folio 217 pages.

L'inquisition ecclésiastique est exercée à Gênes par un Dominicain, assisté de deux sénateurs, sans lesquels il ne peut rien ordonner: elle n'est point severe; les prisons du saint office ne renser-

moient de mon tems qu'un médecin; nommé Riva, dont la folie étoit de prêcher l'athéisme, & qui depuis 25 ans n'avoit jamais voulu se rétracter, pour sortir de la prison; mais il l'a fait vers 1768, & sa conversion a paru sincere.

## CHAPITRE XVII.

Des Usages, du Commerce, & des Sciences, à Gênes.

CHEVRIER, en parlant des Génois; dans ses mémoires pout servir à l'histoire des hommes illustres de Lorraine, publiés en 1754, dit que c'est un peuple inconstant, lâche & cruel dès qu'il peut l'être avec impunité; il ajoute, dans son almanach des beaux esprits, publié en 1762, que le Génois est avare, trompeur, jaloux & vindicatif; qu'on y trouve des assassins à gage, des laquais qui vivent aux dépens des galanteries de leurs maitresses, &c. Jamais de pareils traits ne peuvent faire le caractere d'une nation; mais ils sont le résultat des sa-

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 353 tires particulieres de quelques personnes qui auront en sujet de se plaindre des Génois. On a reproché les mêmes choses aux Italiens en général, & cependant je n'y ai rien apperçu de semblable. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans la bonne compagnie de Gênes, que l'on peut avoir à se plaindre; on y est aimable autant que dans aucune ville d'Italie, & il me semble que ce peuple n'est séroce que quand il est opprimé. Il me paroît seulement qu'on y sait moins d'accueil aux étrangers, qu'on y est moins instruit & plus sier que dans les autres grandes villes d'Italie.

Toutes les femmes qui vont à pied, font enveloppées, pendant fix mois de l'année, d'un voile appellé Mezzaro: ce font deux ou trois aunes d'indienne ou de perse, plus ou moins belle, dont elles se couvrent la tête, les épaules & les bras, de maniere à ne pouvoir être connues. Par cet usage elles sont garanties du froid, & sont plus libres dans leurs

allures.

Les nobles Génois sont toujours en noir, & dans les assemblées ils ont un petit manteau, qui d'ailleurs est commun a tous les gens honnêtes; ils ne portoient 354 VOYAGE EN ITALIE, jamais d'épée dans la ville avant la derniere guere; ils prennent la qualité de ducs, marquis ou comtes, en conséquence des terres qu'ils possedent dans le royaume de Naples & ailleurs.

Je ne connois point de ville où la jeunesse soit plus réglée qu'à Genes : les occupations dans lesquelles on la tient, & l'attention qu'a sur elle le gouvernement, en prévient le dérangement. A Gênes, tous le monde est employé ou au commerce, ou au gouvernement; à peine le fils d'un noble est-il sorti du collége, qu'on l'applique chez lui à l'étude du droit; bientôt on le fait entrer dans de petites magistratures qui l'accoutument insensiblement à faire usage de ses connoissances, & à se rendre propres les conseils qu'on lui donne. Le gouvernement ne se repose pas entiérement sur la vigilance des parens; les inquisiteurs d'état ont l'œil sur la conduite des jeunes gens. On fait toutes leurs démarches; on les fait venir quelquefois pour recevoir des réprimandes ou des avis. Un jeune homme qui sait que son honneur dans la république dépend de sa bonne conduite, se tient ordinairement sur ses gardes, & ne s'exCHAP. XVII. Des Ufages, &c. 355 pose pas aisément à l'affront d'être rejetté des différens conseils à l'âge où il

pourra y entrer.

Les sociétés à Gênes sont agréables & brillantes; la Veglia de Quaranta ou les Quaranta Vigilie, sont des assemblées qui se tiennent trois sois la semaine dans une quarantaine de maisons, chacune leur semaine; on y voit beaucoup d'aménité, de prosusson & de goût, les rafraîchissemens & les illuminations y coûtent prodigieusement.

Madame Lila Doria étoit celle qui recevoit le plus de monde habituellement; son palais est près de S. Matthieu, il s'y faisoit des parties de cavagnol très considérables; depuis sa mort, il n'y a personne qui se fasse remarquer pour les grandes assemblées; les nobles affectent d'ail eurs entre eux,

une grande égalité.

Le temps le plus agréable pour voir la ville de Gênes, est celui du couronnement d'un doge; on voit alors les sétes les plus brillantes, le luxe le plus magnifique, entr'autres les fleurs artificielles, les plus belles qu'ily ait au monde.

Il y a spectacle toute l'année, excepté le carême & l'avent; l'opéra se donne 356 VOYAGE EN ITALIE,

au théâtre S. Agostino, près du pont de Carignan, & au théâtre di Falcone, qui est dans le palais de Marcellino Durazzo: on y joue alternativement, & deux ans dans chacun, des opéra bouffons, quelquesois aussi de grands opéra.

La comédie se joue au petit théâtre, Teatrino, qui est près de la loge des banquiers. Cettte salle de la comedie est passablement grande, mais elle n'est pas jolie. Tout le monde y est assis; les premieres loges sont sermées avec des jalousies qu'on ouvre quand on veut; ceux qui ne les tiennent point sermées sont dans l'usage d'éclairer leurs loges avec des bougies, placées de chaque côté, comme des bras de cheminées : on représente quelquesois sur ce théâtre des pieces tragi-comiques, dont le peuple s'amuse, mais que nos baladins de province n'oseroient représenter.

Forces de la République.

L'on ne compte pas plus de cinq cent mille habitans dans l'état de Gênes, y compris la capitale, qui peut en avoir 100 mille fans compter les deux fauxbourgs de Bisagno & de Polcevera qui ont 20 mille habitans chacun. On ne comprend dans les cent mille que le bourg S. Vincent, & les habitations

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 357, qui sont depuis la porte S. Thomas,

jusqu'à la porte de la lanterne.

La république entretient actuellement 2500 hommes de troupes réglées, elle en avoit dix mille en 1745 quand elle joignit son armée à celle de D. Philippe; mais ses forces sont diminuées de moitié, depuis que les François ont l'île de Corse. Au reste dans des occasions importantes, telles que la révolution de 1746, tout le monde est soldat; le peuple obligeoit les religieux de monter la garde. Il y a même toujours un corps de milice; chaque canton a sa compagnie & les dissérens corps de la ville ont les leurs: on les rassemble tons les mois pour les passer en revue & saire un petit exercice militaire.

Les revenus de la république ne

Les revenus de la république ne vont pas à cinq millions de notre monnoie: il est vrai que la banque de S. George en a plus de 10, qui lui ont été engagés par la république, & qui se perçoivent encore sur l'état, mais une grande partie de ces revenus est déja aliénée. Au reste la richesse extrême des particuliers dans cette république, tient lieu de trésor à l'état; on dit que la république de Gênes est l'état le plus

358 VOYAGE EN ITALIE, pauvre, mais qu'elle a les sujets les plus riches de toute l'Italie; cependant comme ce sont les nobles qui sont riches & que le peuple est pauvre, on pourroit en tirer des inductions contre le gouvernement de ce petit état.

Parmi les petits cantons libres de la riviere de Gênes (ou Liguria) qui se sont soumis volontairement aux Génois, il y en a dont les priviléges sont considérables & qui ne payent presque rien; on les appelle Popoli conventionati.

Sanque de S. George.

LA BANQUE appellée ordinairement la Casa di S. Georgio, est une compagnie de commerce dont l'établissement est une chose unique dans son genre; mais dont le système est un secret impénétrable; elle a plus de dix millions de revenus, & elle doit aussi des intérêts considérables; une partie des taxes & des revenus de la république, lui ont été engagés dans différens besoins de l'état; elle les perçoit par elle-même, indépendamment de la république; elle a ses magistrats, ses loix, ses afsemblées; c'est une espece de république à part, sormée au sein de la premiere, & composée de ceux qui ont un certain intérêt dans les Luoghi ou actions de cette compagnie.

CHAP. XVII. Des Ufages, &c. 359 La banque de S. George paya en 1746 deux millions & demi de genouines, c'est plus de 18 millions de France; & cependant les emprunts que cette contribution occasionna étoient déja acquités

de mon temps,

Pour faire connoître le commerce de Gênes & fur-tout l'état des fabriques. je ne puis faire mieux que de rapporter les notes qui m'ont été communiquées en 1775, par M. Latapie, de Bordeaux, inspecteur des manusactures en France; il a puisé ses instructions fur le commerce chez M. Regny, con-ful de France, & chez M. Regny son frere, négociant du premier ordre. Le directeur de la maison de ce dernier, qui est M. Jacques Traverso, est un des hommes les plus intelligens & les plus instruits sur tout ce qui a rapport à la république de Gênes. M. Latapie a consulté aussi M. André, associé de M. Lamande, & M. Viani, habile fabricant.

Les velours sont la partie la plus importante des manusactures de Gênes; il s'en fabrique de toutes les especes, mais principalement des velours noirs. Ceux-ci passent pour être d'un plus beau

360 VOYAGE EN ITALIE, noir que par-tout ailleurs; cependant les Génois ne se vantent d'aucun secret particulier; ils disent que c'est la qua-lité des eaux qui produit cet esset sur les teintures. On y fait des velours à deux faces de couleurs différentes, ordinairement un côté rouge & l'autre noir; les velours sont doubles, & demandent beaucoup d'habileté de la part de l'ouvrier, parce qu'il ne peut se conduire de l'œil en coupant le poil avec le fer de dessous, comme il le fait pour le fer supérieur. Ces velours reviennent à 40 liv. de France, l'aune de France, parce qu'ils ont le double de matiere, & n'ont pas besoin de dou-blure; au reste cet article est peu considérable : ces velours ne se fabriquent point dans la ville.

En général la grande fabrication des velours se fait à la campagne; on prétend que sur la riviere de Gênes, c'est-àdire, sur la côte qui porte ce nom, il y a près de six mille ouvriers de cette espece. Ces gens-là ne peuvent jamais donner à leurs ouvrages la même perfection qu'on remarque dans les étosses de Lyon, parce qu'ils ne s'occupent pas uniquement de leur fabrique, mais encore des travaux

de

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 361 de la campage; aussi les velours de Gênes sont-ils moins chers que ceux de France d'un sixieme au moins. Les semmes travaillent beaucoup aux métiers de velours, & on présere même leurs ouvrages, parce qu'elles ont la main plus égale.

On pratique à Gênes une méthode pour redresser le poil des velours, qui n'est pas d'usage en France; elle est cependant bien utile & bien simple. On se sert pour cela d'une plaque de cuivre pliée de maniere qu'elle forme deux plans inclinés d'environ 9 pouces de pente & d'une longueur suffisante pour foutenir la largeur d'une piece de velours; la ligne de réunion des deux plans est d'une forme demi-circulaire & très-polie, pour que le velours glisse sur cette espece de toit; on met audessous un brasier, qui regne dans toute sa longueur pour échauffer le cuivre. Quand il est médiocrement chaud, on déroule la piece de velours, & l'on pose la partie dont on veut redresser le poil sur la plaque; ensuite on la frotte à deux ou trois reprises en sens différens avec une petite brosse très-serrée & très-forte, & l'on ôte promptement

Tome IX.

362 VOYAGE EN ITALIE, le velours de dessus le cuivre, parce qu'il se gâteroit pour peu qu'il y restat. La couleur noire a besoin d'un peu plus de chaleur que les autres couleurs.

On fabrique encore à Gênes d'autres étoffes de foie (a); les damas sont les plus considérables après les velours.

Les Génois tirent leurs soies des différentes parties de l'Italie, & sur-tout du Piemont; depuis quelques années on s'est occupé à faire de la soie dans l'état de Gênes, & l'on en retire déja près de cent mille livres, poids du pays.

Gênes envoie de ses étosses dans toute l'Europe. L'Espagne en tire beaucoup, & il y a même des fabriques particulieres pour le goût des Espagnols; on fait par exemple de grandes pieces de soie de disserentes couleurs, parsemées de petites sleurs dans le tissu général, & brodées à une de leurs extrêmités de grandes sleurs à demi-bosse très-serrées, au point de couvrir le sond tout entier, Il y entre beaucoup de soie; ces étosses là sont destinées à des robes de céré-

<sup>(</sup>a) Les Génois font des étoffes à fleurs; mais il n'excellent pas dans la partie du goût, c'est-à-dire, dans le choix des dessins & des nuances.

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 363 monie; il y en a de très-magnifiques & de très-cheres.

Les petites étoffes de soie, les rubans, les bas de soie, &c. ne sont plus à Gênes un objet aussi considérable à beaucoup près qu'il l'étoit autrefois. Nismes enleve ce commerce tous les jours ; quelques personnes très-instruites du progrès du commerce chez les diverses nations de l'Europe, estiment qu'on peut assigner à la France un tiers du commerce des petites étoffes, un tiers à l'Angleterre, un huitieme à l'Allemagne, & le reste à l'Italie. Genes le possédoit autrefois en entier. Voici des résultats relatifs à l'exportation du velours & des damas : ils sont tirés des registres du port franc de Gênes qui ont été communiqués à M. Latapie. Les prix sont en livres de Gênes, fuori banco, c'est-à-dire, en ne comptant point les droits de la banque.

Velours expédiés par mer en 1759 · 2775 000 Velours expédiés par terre. · · · 1823 000 Damas expédiés par mer en 1759 · 293250 Damas expédiés par terre · · · · 65400

4956660

## 364 VOYAGE EN ITALIE,

| Velours expédiés par mer en 1760 | . 2218 000   |
|----------------------------------|--------------|
| Velours expédiés par terre       | . 1569000    |
| Damas expédiés par mer en 1760   | . 274650     |
| Damas expédiés par terre         | . 52500      |
|                                  | 4 7 5 4 7 60 |
|                                  | 4 1 14 150   |

|                                          | Velours expédiés par mer en 1771. | 3499 000 |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Damas expédiés par mer en 1771 . 148 800 | Velours expédiés par terre        | 922 000  |
| Damas evnédiés par terre 27 000          | Damas expédiés par mer en 1771.   | 148 800  |
| Damas expedies par terre 2/ 900          | Damas expédiés par terre          | 27 900   |

4 592 700

| Velours expédiés par terre 743 500<br>Damas expédiés par mer en 1772 . 168 600 | Velours | expédiés par mer en 1772. | 2575 | 000 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|-----|
| Damas expédiés par mer en 1772 . 168 600                                       | Velours | expédiés par terre        |      |     |
|                                                                                | Damas   | expédiés par mer en 1772. | 168  | 600 |
| Damas expédiés par terre 22 350                                                | Damas   | expédiés par terre        | 2.2  | 350 |

3509 450

Les velours & les damas ne payent plus comme autrefois des droits d'exportation qui étoient très-confidérables.

Il faut ajouter à ces sommes celles de la consommation de la ville qui, suivant les uns, est d'un million de Gênes; mais suivant d'autres, un demi-million seulement. Beaucoup de citoyens du second ordre, sont à la vérité habillés de velours, mais leurs habits durent

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 365 jusqu'à 10 & 15 ans, ainsi en réunissant tout, on peut, année commune, évaluer à cinq millions du pays le commerce des velours & des damas de Gênes.

Les beaux velours noirs se vendent 22 liv. 14 sous, argent de Gênes, ce qui revient, argent de France, à 19 liv. 4 sous l'aune de France (a), parce qu'il faut ôter un sixieme pour réduire l'argent à celui de France. Cette branche de commerce ne peut gueres s'enlever à Gênes, parce que la main d'œuvre y est à bon compte & qu'elle n'augmente pas : le prix des ouvriers est àpeu-près actuellement comme il étoit il y a cent ans. Mais pour les autres étoffes il s'est élevé en Italie, comme à Milan , à Vicense & ailleurs , beaucoup de manufactures qui ont fait tort à celles de Gênes; la fabrique de Milan est estimé 15 millions.

Les autres manufactures de laine, de toile, sont peu de chose au prix des premieres. Ceux qui ont entrepris à Gênes de former des manusactures de draps sins,

<sup>(2)</sup> De mon temps on le vendoit 5 livres le palme, ce qui revient à 20 liv. 4 fous l'aune, argent & mesure de Paris.

366 VOYAGE EN ITALIE, n'ont pu se soutenir, parce que la république ne leur a pas donné de secours, comme on l'a fait en France & ailleurs

Les huiles font la branche la plus confidérable du commerce d'exportation de Gênes : quoique toute la côte de Gênes soit un terrein sec & sterile, les oliviers réussissent assez bien, mais la récolte manque de deux années l'une. L'on compte qu'il se fait au moins par an 20 mille barrils l'un portant l'autre; le prix du barril varie depuis 50 jusqu'à 80 livres de Gênes; si l'on prend le milieu qui est 65 liv. ce commerce peut s'évaluer à 13 millions de Gênes, ou près de 11 millions de France. C'est sur cet article que les capitalistes de Gênes spéculent beaucoup, ce qui augmente toujours la cherte des huiles; elles s'exportent en Allemagne, en Hollande & en Angleterre.

Le savon étoit autresois un objet immense à Gênes; mais les sabriques se sont si sort décréditées par leurs fraudes & leurs mauvaises compositions, que les savonneries sont presqu'entiérement tombées. Les Marseillois qui excellent dans cette partie ont prosité de cette branche

importante de commerce.

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 367 Les papeteries dont toutes les fabriques sont à Voltri, 2 lieues à l'occident de Gênes, sont un article considérable du commerce; on n'y fait que du papier commun, dont une grande partie est destinée pour les Indes, où l'on s'en sert comme de tabac à sumer.

Les papiers de Gênes ont une qualité particuliere qui les rend précieux
pour les nations qui font moins de
cas du coup d'œil, que de l'utilité
réelle: ils ne font point sujets à être
rongés des vers, comme le beau papier
d'Hollande; aussi les Espagnols & les
Italiens en font-ils grand usage, soit
pour les titres qu'ils veulent conserver,
soit pour envelopper les marchandises,
&c. Le papier de Gênes a d'ailleurs une
bonne odeur quand on le brûle, qualité
qui lui est particuliere. Les Espagnols ont
fait beaucoup de tort aux Génois, en
établissant dans la Catalogne des papéteries dont on envoie les produits dans
les Indes.

On travaille très-bien le marbre à Gênes, on l'y emploie plus que par-tout ailleurs: un des plus beaux est le Mischio, ou Alabastro di Sestri, qui se trouve à deux lieues de Gênes au couchant; les

368 VOYAGE EN ITALIE, marbres de la riviere ou rive de Gênes étoient autrefois un objet de commerce; on tiroit du marbre verd & rouge de la Polcevera à 4 lieues de Gênes, mais on n'exploite plus ces carrieres, parce qu'elles rendent trop peu, & que le marbre en est en général trop tendre; il y en avoit cependant de très-beaux au palais Carrera, où il faisoit partie du pavé de la galerie, & chez M. Boyer de Fons-Colombe qui avoit deux superbles tables de ce marbre. Le porto Venere, dont les carrieres sont dans le golfe de la Spezia est plus estimé; on en envoie sur-tout en Angleterre, mais cet article n'est pas considérable. Nous parlerons bientôt des marbres de Carrare dont les Génois font grand usage.

Les pâtes de Gênes passent pour les meilleures de l'Italie, & il s'en fait une très-grande quantité. On attribue leur bonté à la qualité des eaux de Gênes, & non à la maniere de les faire. M. Traverso a connu un excellent faifeur de pâtes qui alla s'établir à Nice, & ne put jamais y faire que des pâtes

communes.

De tous les arts mécaniques, celui où les Génois ont le mieux réussi, est l'é-

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 369 bénisterie; ils font en ce genre des ouvrages très - délicats, très - solides &c du meilleur goût. Ils passent en général pour excellens imitateurs; cependant ils sont mal payés ainsi que tous les ouvriers établis à Gênes.

Le commerce d'importation est trèsconsidérable à Gênes, parce que, excepté les huiles, peu de vins & encore moins de blé, les Génois ont besoin de tirer tout de chez leurs voi-

sins.

La France fournit à Gênes beaucoup de Vins & une quantité de belles étoffes de Lyon. Elle envoie aussi des soies &

beaucoup de bijoux.

Différentes parties de l'Italie fournissent à Gênes des blés & des soies; entre autres la Sicile qui envoie aussi des légumes; le Piémont des soies; Naples & la Romagne du blé, du bois & du charbon. Les bœus & la volaille viennent du Piémont, de la Tofcane & de la Lombardie. Il venoir autresois beaucoup de bois & de provisions de l'île de Corse; mais ce commerce a cesse, & l'on s'en est apperçu à Gênes par l'augmentation du prix des denrées.

QV

3.70 VOYAGE EN ITALIE, L'Allemagne & la Suisse fournissent

beaucoup de toiles.

L'Angleterre une quantité prodigieuse de draps. Les autres nations réunies en fournissent à peine le dixieme de ce que l'Angleterre en envoie; cela vient de ce que les draps Anglois sont moins chers que ceux de France, & aussi bons ou même meilleurs, suivant les Génois.

Les Hollandois apportent des épiceries, du cacao, & autres marchandises des Indes; beaucoup de toiles & même

des draps.

Les Suédois, des bois de charpente,

du fer & du cuivre.

Les Russes, des pelleteries, quelques cuirs, du fer, & même un peu de blé.

L'Espagne fournit des vins, des cuirs, de la cochenille, de l'indigo, du bois de campêche, &c. mais ce commerce diminue. La grande branche de son commerce avec Gênes, comme avec les autres nations est son or.

Le Portugal fait aussi avec Gênes un commerce de toute espece; mais Lisbonne y perd continuellement, parce que les négocians avides de recevoir leur argent, ne se donnent jamais le CHAP. XVII. Des Usages, &c. 371 temps d'attendre que les prix haussent, lors même que leurs correspondans les avertissent. Aussi M. Traverso croit-il que le Portugal ne pourra continuer ce commerce avec ce désavantage.

Les vaisseaux Génois sont en général de petits bâtimens de cabotage, propres à courir le long des côtes. Presque tous les grands vaisseaux construits à Gênes & appartenans à des négocians de cette ville naviguent sous le pavillon des autres puissances qui ont des traités avec les Barbaresques. Le nombre des grands vaisseaux est d'environ 40, & il n'y a gueres qu'un quart qui ose paroître avec le pavillon Génois.

Les négocians les plus forts de Gênes étoient en 1775 MM. Merello, Carbone & Regny. Il y avoit aussi d'autres maisons considérables, par exemple, celle de MM. André & Lamande. Parmi les manusacturiers, M. de' Filippi étoit le premier pour les velours & les damas, après lui M. Pessagni pour les rubans & les bas de soie. Les freres Merighi Casa - Bianca excelloient pour les

rubans.

La maison Cambiaso qui est actuellement dans l'ordre de la noblesse, est 372 VOYAGE EN ITALIE, une des plus riches de l'Europe. Il n'est point d'entreprise qui puisse l'effrayer. Quand il s'agit de quelque placement d'argent, ou de quelque dépense pour le public, tous les chefs se réunissent pour délibérer, & l'on se détermine à la pluralité des voix. Ils ont un tréfor commun, formé dès le commencement du dernier siecle & qui doit être immense, à en juger par les sommes qu'ils en ont tirées à plusieurs sois. Ce sont les Cambiasi qui se sont chargés de la dépense d'un grand chemin depuis Gênes jusqu'à Campomarone : cette dépense avoit d'abord été évaluée à deux millions de Gênes, mais l'on croit qu'elle a passé quatre millions. Tous ces services signalés envers leur patrie, ont fait passer les Cambiasi au rang des nobles. Il y a eu même un doge dans cette famille auquel on a érigé une statue à l'hopital, & une dans la grande salle du conseil. Ajoutons que cette samille passe pour donner aux pauvres chaque année 200 mille francs.

Après avoir rapporté les recherches de M. Latapie sur le commerce de Gênes, je vais y ajouter quelques notes que j'ai recueillies moi-même dans mon voyage.

CHAP XVII. Des Usages, &c. 373 La banque est une partie essentielle du commerce de Gênes; les nobles même font valoir leur argent, en France, en Angleterre, en Allemagne, à Rome, où ils ont des fonds. On m'a assuré que Marcellone Durazzo le plus riche noble de Gênes, & ses deux fils faisoient la banque chacun de leur côté. Les princes Corsini avec lesquels M. de la Condamine voyagea de Marseille à Gênes, recurent à Antibes une lettre de leur banquier à Gênes signée Grimaldi, qui leur envoyoit deux felouques. Ne le connoissant pas personnellement, ils le traiterent d'excellence à tout hafard dans leur réponse, à cause du nom de Grimaldi; mais ils surent ensuite qué ce banquier étoit le frere de l'ambassadeur d'Espagne.

Les effets publics dans un état libre & commerçant, ne rapportent jamais qu'un petit intérêt; à Gênes, les Luoghi ou actions, produisent trois pour cent, & les fonds de terre un peu moss.

Les Génois sont très - sins & trèsintelligens dans le commerce; les moins cultivés ont un talent singulier pour les affaires d'intérêt; ils sont attentiss à toutes les circonstances savorables au 374 VOYAGE EN ITALIE, commerce; il y a des marchands à Gênes qui dans la cherté de 1764, ont gagné sept à huit cent mille livres sus les blés.

Les Génois reçoivent du fucre, du cacao, de l'indigo & autres marchan-dises par des vaisseaux anglois & hol-landois; ils envoient ces marchandises en Espagne & en tirent des piastres; fouvent on permet à nos frégates de se charger du transport des especes pour éviter le risque des corsaires. On attendoit à Gênes, quand j'y étois, la frégate la Chimere, qui rapportoit six cent mille piastres; les frégates angloises en apportent aussi; le capitaine a un pour cent, ce qui rend ces permissions trèslucratives. La piastre gourde du Pérou ou du Mexique, qu'on appelle aussi patagon, est évaluée ; liv. 3 sous dans nos monnoies; elle vaut à Lyon ; liv. 10 fous, & à Gênes 6 livres 10 fous, monnoie du pays.

Il y a plus de 100 bâtimens de Gênes qui commercent sous pavillon anglois, dont les capitaines, quoique souvent Génois, ont servi en Angleterre, & obtenu des lettres de capitaine anglois; d'autres commercent sous pavillon franCHAP. XVII. Des Usages, &c. 375 çois; la république n'est pas assez forte pour protéger son commerce maritime contre les barbaresques, & ses sujets trassquent le plus qu'ils peuvent sous pavillon étranger comme nous l'avons déja dit.

Il y a aussi des bâtimens hollandois, suédois, vénitiens qui servent au com-

merce des Génois (a).

Gênes tire des vins de Naples, de Marseille, de Catalogne. Les Génois envoient nos vins de Bourgogne & de Champagne, en Lombardie & en Allemagne; ils tirent du poisson salé de la Hollande & de Hambourg; enfin ils font un cabotage considérable à Marseille & à Livourne, avec des huiles, des vins & autres denrées.

Ils gagnent, par exemple, ou sur les sucres de Marseille, ou sur ceux de Lisbonne, au moyen de l'entrepôt qu'ils sont chez eux des uns & des autres, suivant l'occurrence; ce commerce utile à ceux qui le font, l'est également à ceux vers qui il se porte, en conser-

<sup>(</sup>a) Ce droit d'afyle a lieu gets qui sont dans ce port, dans le vort de Gênes: un exceptés ceux des Franassassin même peut le sauver sur les vaisseaux étran-

376 VOYAGE EN ITALIE, vant toujours en Europe un équilibre des productions nécessaires. Il nous importe qu'il y ait ainsi toujours des yeux ouverts sur nos besoins & des gens intéresses à les prévenir.

On prétend que la population & le commerce de Gênes vont en diminuant & l'une des raisons de cette diminution est que beaucoup de marchandises d'Allemagne qu'on envoyoit de Hambourg à Gênes, pour l'Espagne & même l'Amérique vont actuellement à Trieste.

Les champignons secs sont un objet de commerce très-lucratif pour les Génois, ce qui paroîtra peut-être singulier; on assure qu'il produit 800 mille livres: l'Espagne seule en tire pour 50 mille livres. Les habitans de la campagne en ont tout le prosit, car c'est le seul commestible qui ne paye pas d'entrée. Les fleurs artificielles sont une branche

Les fleurs artificielles font une branche considérable de commerce, & procure beaucoup d'argent à Gênes; j'en ai déja

parlé t. VI, p. 197.

Les boîtes en vernis s'y font aussi très-bien; la boutique d'un vernisseur, en face de l'église de la Madeleine, a eu tant de réputation, il y a une quarantaine d'années, qu'on dit encore la verCHAP. XVII. Des Usages, &c. 377 nice della Madalena, comme on dit à Paris le vernis de Martin.

On cite à Gênes parmi les choses d'industrie, des lampes à réverbere : il y en avoit dès 1756 dans les maisons particulieres, avant quelles sussent communes à Paris ; mais les rues de Gênes n'étoient éclairées que par les lampes des madones, & par-tout ailleurs, elles étoient d'une obscurité prosonde ; actuellement l'usage des réverberes devant les palais s'est accru, & l'on parle même d'en établir dans toutes les rues.

On remarque à Gênes l'art d'échafauder les bâtimens d'une façon légere & sûre; on n'y voit point de ces accidens qui sont fréquens chez nous pour

les ouvriers.

On y voit aussi des machines particulieres: une pour polir le marbre & une pour diriger les scies; un moulin pour moudre les morceaux de pain secs, & en faire de la bouillie à l'usage des hôpitaux. Il y a à Lerici une machine particuliere pour tirer les loteries de bijoux.

On construit quelques vaisseaux le long de la riviere de Gênes, comme à Sestri; j'en ai vu un de 50 canons sur 378 VOYAGE EN ITALIE, le chantier de Pras, deux lieues à l'occident de Gênes.

On pourroit faire à la fois au Lazaret qui est à l'orient de Gênes, dix vaisseaux de guerre en deux ans, & dix autres le long de la côte: j'ai vu un ingénieur qui auroit offert de s'en charger, si des alliés de la république en avoient eu besoin; il assuroit qu'on trouveroit dans le pays

assez d'ouvriers pour les faire.

On y fait des pinques & des barques de 5000 quintaux, ce qui revient à 160 tonneaux. On a construit aussi quelques vaisseaux de 60 canons, pour vendre à l'Espagne & au Portugal; on en a même fait pour Toulon dans la guerre de 1756: nos officiers ne surent pas absolument contens de la construction; mais il seroit facile de les faire construire sur les plans & les gabaris, que l'expérience a fait connoître pour les meilleurs, sur-tout en France, où cet art a été spécialement persectionné.

Le courrier de France arrive de Rome à Gênes, le dimanche au foir; mais la malle n'entre que le lundi matin. Il part pour Antibes, le lundi, au coucher du foleil, dans une felouque; & il y arrive ordinairement le mardi au foir.

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 379 Le palme de Gênes est de neuf pouces Mesures. 2 lignes, & non de huit p. 11 1 lignes de France, comme on l'a imprimé. La canna des arpenteurs vaut dix palmes ou sept pieds, sept pouces huit lignes. La canella est une mesure carrée de 12 palmes.

Le dépôt des mesures est vers le pont des Spinoli, dans l'endroit appellé ma-

gistrato de' padri del commune.

Une livre de France vérifiée exactement à Paris sur le poids de Charlemagne qui est à la monnoie, ayant été pesée à Gênes, à la balance publique, par celui qui pese les monnoies, elle s'est trouvée de 18 onces 13 deniers, poids de Gênes; le P. Crosa, procureur du collège de Gênes, a trouvé dans les registres de cette maison, qu'en 1716, on avoit eu un poids de France qui s'étoit trouvé peser également une livre six onces 13 deniers, poids de Gênes. Ainsi la livre (ou les 12 onces de Gênes ) appellée peso sottile, vaut 10 onces deux gros & 61 grains, poids de marc. Le robe ou Rubo est de 25 livres, a peso sottile, ou de 12 onces chacune. Le cantaro est de six Rubi,

380 VOYAGE EN ITALIE, ou de 150 livres, qui valent 97 livres de France.

Le poids que l'on emploie pour les marchandises pesantes, peso delle legna, est le rotolo de 18 onces.

Le cantaro est de six rubi, de 25 livres, il contient donc 100 rotoli.

Le peso est de cinq cantara, qui re-

viennent à 485 livres de France.

L'once d'or est divisée, comme la nôtre, en 576 grains; chez les orsevres elle se divisée d'abord en 144 carats, & le caratto en quatre grains.

A la monnoie, l'once d'argent se divise en 24 denari, & le denaro en 24 grains: ce qui fait toujours le même nom-

bre de grains.

Il y a d'autres marchands qui divisent l'once en 16 dragmes, drame, & la drama en 32 grains, ce qui fait en tout

512 grains.

La livre numéraire de Gênes vaut environ 16 sous & six ou huit deniers de France, quelquesois 17 sous; cela varie suivant qu'on l'achete avec des piastres ou des sequins, ou des louis d'or. Nos louis se prennent chez les marchands pour 30 liv. 2 s. mais cela varie encore suivant l'abondance des especes. Le

Monnoie.

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 381 prix de la Grida, c'est-à-dire du tarif, est un peu moindre.

Il y a 10 parpayoles dans une livre; ainfi la parpayole de Gênes vaut près de vingt deniers, monnoie de France.

La genovina est une monnoie idéale qui est reputée 8 livres de Gênes; mais il y a aussi une genovina qui vaut environ neus livres 12 sous de Gênes quand elle est de poids, & plus communément 9 liv. ou 7 liv. de France.

Le vin se mesure par flacons, fiaschi; deux amole sont le fiasco; 45 fiaschi sont le barile, & deux barili composent la mezzarola.

La mine de blé est quelquesois prise pour mesure, quelquesois on l'achete au poids, alors on la demande de 12 rubi, ou de deux cantara qui sont 300 livres de 12 onces chacune, ou a peso sottile; si elle pese moins, on exprime la dissérence en rotoli; le prix de la mine de blé est ordinairement de 25 livres de Gênes, ou de 20 livres 12 sous de France, ce qui revient à 25 livres neuf sous le setier de Paris.

Le ris s'évalue aussi par cantares ou rotoli de Gênes.

382 VOYAGE EN ITALIE;

Les boulangers vendent des pains molets qui coutent 2 fous, & qui pesent environ cinq onces, plus ou moins,

suivant le prix des grains.

La viande a été fixée en 1784 à 8 fous la livre de veau, & 7 fous 4 deniers la livre de bœuf; mais les bouchers se donnent souvent la liberté d'excéder la taxe, parce qu'on n'y veille pas avec assez de soin. Les 8 sous la livre sont 9 ½ sous, poids & monnoie de France, & les 7 sous 4 deniers sont 8 ½ la livre de France; c'est à-peuprès comme à Paris.

On fait beaucoup de pâtes, maccaroni vermicchi (v. T. VI, p. 393); elles coutent deux parpayoles, la livre de Gênes, ou cinq fous deux deniers la livre, poids & monnoie de France. Les Génois font venir le blé de Sicile pour

faire les pâtes.

Le sel s'achete à Trapani en Sicile; à Evisa, (c'est l'île d'Iviça) & à la Matta en Espagne; il revient à 3½ livres la mine qui pese environ 15 rubi, mais qui varie depuis 13 jusqu'à 18; en détail le sel se vend 3 sous 4 deniers la livre de Gênes, ou 4 sous quand il est pilé, ce qui revient à 5 sous 2 deniers,

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 383

poids & monnoie de France.

Christophe Colomb est certainement Hommes il le plus célebre des Génois; on croit en lustres. général qu'il étoit du petit village de Cuculetto, qui est à cinq lieues de Gênes, sur la riviere du Ponant, dans lequel il y a encore des pêcheurs, qui disent être de ses parens. D'autres croient qu'il étoit de Cogireo; son pere étoit marchand à Savone, comme nous le dirons bientôt. Lorsque Colomb eut pris la résolution de tenter par mer la découverte d'un nouveau monde, il s'adressa d'abord à la république de Gênes (vers l'an 1485); mais occupée alors à la guerre contre les Turcs & contre les Florentins, elle n'eut aucun égard à ses propositions; il fut obligé de s'adresser ensuite au roi de Portugal, à celui d'Angleterre, enfin à Ferdinand, roi d'Aragon, qui lui confia un vaisseau & deux caravelles avec lesquels il partit le 3 août 1493, & débarqua le 11 octobre dans l'île de Guanahami. Nous en parlerons encore à l'article de Savone.

Le pape Grégoire VII, suivant plusieurs auteurs, étoit de Savone, dans l'état de Gênes; il s'appelloit Ildebrand,

384 VOYAGE EN JTALIE, Bénédictin, qui fut élu pape en 1073 à cause de son mérite.

Le pape Innocent IV s'appelloit Sinibaldo Fiesco; il étoit Génois; ce sut le premier qui bénit la rose d'or, & qui donna le chapeau rouge aux cardinaux, pour les faire souvenir qu'il falloit être toujours prêt à verser son sang pour la

religion; il mourut en 1254.

Le pape Adrien V étoit de la même famille, & neveu d'Innocent IV; il ne régna que quarante jours. Nicolas V étoit de Sarzana, près de Gênes, il s'appelloit Lucano; il étoit si célebre par fon savoir, que dans le cours d'une année il fut fait évêque, cardinal, & pape le 16 mars 1447; il mourut en 1455. Sixte IV étoit de Savone, il s'appelloit Francesco della Rovere; il mourut en 1484, après 13 ans de pontificat. Innocent VIII s'appelloit Jean - Baptiste Cibo, il étoit Génois, il mourut en 1492. Jules II, dont nous avons parlé si souvent, étoit neveu de Sixte IV, & de la famille de la Rovere; il mourut en 1513. Urbain VII, aussi Génois, s'appelloit J. B. Castagna; il ne fut pape que pendant douze jours, & mourut le 27 septembre 1590. Je ne parlerai

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 385 parlerai pas ici d'un grand nombre de cardinaux, & des évêques Génois, dont le catalogue se trouve dans les Saggi Cronologici; plusieurs se sont distingués dans le sacré collège.

Parmi les militaires, on peut citer un

grand nombre de héros.

Guillaume Embriaco, qui aida beaucoup à la prise de Jérusalem en 1098, & 1099.

Ansaldo Doria, qui prit Armeria &

Tortose en Espagne en 1147.

Thomas Spinola, qui se signala contre les Pisans en 1283.

Hubert Doria qui défit l'armée navale

des Pisans à la Meloria en 1284.

Lamba & Luciano Doria, qui se distinguerent contre les Vénitiens, le premier en 1298, & le second en 1379.

Renier Grimaldi, qui étant au service de Philippe-le-Bel avec seize galeres,

défit les Flamands en 1304.

Opicinius Spinola, qui après avoir donné sa fille au fils de l'empereur Paleologue, amena ce prince en Italie, & le fit marquis de Montserrat vers l'an 1307.

Branca Doria, qui posséda long-temps le royaume de Sardaigne, vers l'an 1334.

Tome IX. R

386 VOYAGE EN ITALIE,

Paganus Doria, qui battit la flotte des Grecs, des Vénitiens & des Catalans, qui s'étoient ligués ensemble en 1352.

Pierre Fregole, qui conquit le royau-

me de Chipre en 1373.

Pierre Doria, qui assiégea Venise en 1379.

Jean Grimaldi, qui remporta une victoire sur les Vénitiens en 1431.

Blaise Assereto, qui défit près de Gaëte les Arragonois, & fit prisonnier le roi Alphonse, le grand-maître de l'ordre de S. Jacques, & quantité de noblesse en 1435.

Ambroise Spinola, célebre dans les guerres de Flandre contre la Hollande,

vers l'année 1603.

De nos jours encore, il y a un Spinola officier général dans la marine d'Espagne, un marechal Pallavicino, au fervice de l'empereur, un Grimaldi ministre d'état en Espagne.

Le comte Cristiani chancelier de l'état de Milan, dont nous avons parlé, T. I, p. 446, & qui est mort pauvre, au comble des honneurs, étoit originaire

de Gênes.

Parmi les personnages distingués qui

CHAP. XVII. Des Usages, &c. 387 vivent actuellement à Gênes, le plus célebre est M. le marquis Lomellino, (Agostino, fils de Bartolomeo); il a été doge en 1762; il avoit été envoyé extraordinaire de la république à Paris, où il étoit dans la plus grande relation avec nos mathématiciens. M. d'Alembert lui dédia en 1749, ses recherches sur la précession des équinoxes, parce qu'il lui connoissoit les plus grandes connoissances dans la haute géométrie. M. Lomellini a donné en 1765, la traduction de l'art de peindre de M. Watelet, sous le nom de Nemillo Caramicio; son talent pour la poésie est aussi rare que ses connoissances en mathématiques; on a imprimé plusieurs fois 14 sonnets qu'il fit, vers 1750, sur l'astronomie; on y trouve des idées sublimes, rendues en vers harmonieux, tels sont ceux où il exprime l'action du soleil sur les co+ metes qu'il éclaire, & qu'il retient dans leurs orbites.

> E alle Comete che in remota parte Sembrano senza legge andar vaganti, E lume & moto e legge il sol comparte.

Il a fait des affants de poésie avec la R ij 288 VOYAGE EN ITALIE, celebre improvisatrice Corilla, qui lui écrivoit des lettres & des sonnets en vers; il lui répondoit sur les mêmes rimes, & sur les mêmes mots; ce sont-là poer lui les délassemens d'une pénible administration; car il ne va point du tout dans les sociétés & dans les cercles. Par une suite de son ancien goût pour la physique, il a fait mettre en 1778, un conducteur sur sa belle maison de campagne, & il a été imité par plusieurs autres personnes distinguées.

J'ai parlé à l'article de Parme, de Frugoni, Génois, qui étoit regardé comme un des premiers poëtes de l'Italie.

L'académie des Adormentati a produit autrefois des gens de mérite, tels que Richieri, poëte célebre : elle s'assembloit dans le jardin Lomellini, mais il en reste à peine quelque souvenir actuellement; la politique, le commerce, le jeu ont partagé long-temps l'attention des Génois.

Il y avoit cependant, lorsque j'étois à Gênes, des poëtes distingués, tel que le P. Granelli, le marquis Toriglia, M. Richieri, M. Masnata, M. Ageni qui étoit ministre de la république à Londres, & M. Gastaldi qui résidoit

CHAP. XVII. Des Usages, & e- 38; à Turin, en qualité de ministre de la république; il a été ensuite secrétaire d'état à Gênes.

Cavalli a fait des poésses en génois, qui mériteroient qu'on apprit cet idiome.

M. Campi, archiviste du palais, étoit

connu par son érudition.

Le P. Giustiniani, Bénédictin à sainte Catherine, a travaillé à plusieurs arti-

cles de la gazette littéraire.

Je n'ai point connu d'autres mathématiciens que M. Lomellini, & M. François-Rodolphe Correard, ex-Jéfuite François; celui-ci est né à Lyon, en 1725, il a travaillé long-temps à l'observatoire de Marseille, avec le P. Pezenas & le P. la Grange; on l'avoit envoyé professer la théologie à Avignon, & lors de l'extinction des Jésuites, il su appellé à Gênes pour y professer les mathématiques.

De tous les gens de lettres que j'ai cités, il reste en 1784, MM. Lomellini, Toriglia, Ageni & Correard. Mais il faut y ajouter des poëtes qui se distinguent actuellement: Jérôme Pallavicini, Nicolas Cataneo, Constantin Balbi, & un savant professeur de théologie, le P. Capossa, qui est versé

R iij

390 VOYAGE EN ITALIE, dans les sciences physico-mathémati-

ques.

Il s'y est formé en 1783, une académie des sciences & belles lettres, composée de trente-deux personnes; elle a publié ses statuts en 1784, & a tenu une assemblée publique dans le palais de la république, où le doge actuel, Airoli, a lu des vers agréables pour remercier l'académie. On compte parmi les nouveaux académiciens, le P. Massucco, le P. Salvi, qui a publié deux tragédies, Calto & Svarano, & des poëmes facrés; M. Jérôme Palavicini, que j'ai déja cité. M. George Viani, célebre par un Esfai poétique, & par un ouvrage très-agréable, intitulé Glycere, & le P. Laviosa.

L'université est au collége de la rue Balbi; il y a encore un collége des écoles pies qui est très-fréquenté; un séminaire où il y a des classes particulieres, & 4 colléges ou fondations; dont les boursiers vont aux écoles de

l'université.

Depuis quelques années, on a pris des soins pour étendre l'instruction à Gênes; on a choisi d'habiles professeurs pour l'université; il y a 3 bibliotheques CH. XVIII. Des Envir. de Gênés. 391 publiques, une entre autres qui est ouverte toute la journée, & même au commencement de la nuit. Il y a quelques bibliotheques particulieres, des manuscrits, des éditions fares, & quelques cabinets d'histoire naturelle, surtout chez M. Jacques-Philippe Durazzo; cette science commence à y être cultivée.

Il y avoit autresois un observatoire de M. Salvaggi, mais ses instrumens sont aujourd'hui dans la Casa Costantino Pinelli, hors de la porte de Carbonara, & l'on n'en sait plus d'usage.

## CHAPITRE XVIII.

Des environs de Gênes, & de la côte du Levant.

Les maisons de campagne des Génois sont aussi magnifiques, & aussi dignes de la curiosité des voyageurs, que leurs calais de ville; celle de Marcel, sils ne Jacques-Philippe Durazzo est à Corigliano; il y en a 70 à S. Pierre d'A-

392 VOYAGE EN ITALIE, rena; celle de la famille impériale seroit la plus belle maison de campagne de tout l'état de Gênes, si elle n'étoit pas aujourd'hui fort dégradée; on remarque aussi la maison de J. B. Grimaldi; celle du duc de S. Pierre Spinola, où logea Philippe V; celle d'Ambroise Doria où logeoit le général Botta en 1746.

A Albaro qui est à la partie orientale de Gênes, celles de Brignole, Jus-

tiniani, Saluzzo-Corigliano.

A Sestri, deux lieues au couchant, la maison de Madame Livia Mari-Spinola.

A Pegli, trois lieues au couchant, celles du prince Doria, & du fénateur

Augustin Lomellini.

A Albisola, dix lieues au conchant, celles de Rovere, & du sénateur Marcellino Durazzo.

Nous avons parlé des bords de la Polcevera; ils font couverts de maisons charmantes, depuis Campo Morone, jusqu'à S. Pierre d'Arena; la plus renommée est celle de Marcellino Durazzo, à trois lieues de Gênes.

Je vais maintenant parcourir en détail les côtes méridionales de l'état de Gênes & les environs, depuis Carrara, CH. XVIII. Des Envir. de Génes. 393 qui est à 22 lieues à l'orient de Gênes, jusqu'à Nice qui est à l'occident, à la distance de 32 lieues en ligne droite.

La partie orientale des côtes de Gênes s'appelle riviera di levante; on y trouve d'abord Bisagno, à la porte même de la ville. Deux lieues plus loin, Nervi bourg agréable & bien peuple, en bon air, où l'on voit beaucoup de maisons de campagne des Génois. Ce canton est renommé par la douceur du climat & la beauté des fruits.

Recco à 4 lieues de Gênes est un bourg considérable, à la suite duquel est Camogli; il y a une colline très-habitée.

Rapallo, à 6 lieues de Gênes, est un bourg, situé sur le golse du même nom.

L'on y voit dans l'église des Augustins un tableau de Pierino del Vaga, qui représente Notre-Dame, S. Augustin

& Ste Monique.

A la partie occidentale du golfe de Rapallo est Portosino, en latin portus delphini qui est un port vaste & sur pour les vaisseaux; les huiles de ce canton ont de la réputation. Aux Bénédictins de Portosino, il y a des pein-

Rv

894 VOYAGE EN ITALIE; tures fort anciennes & qui sont bonnes; & une sainte samille du Parmesan. On montre dans ce village la prison de

François I.

Dans le même golfe se trouve Ste Marguérite où il y a une maison de plaisance délicieuse de Marcel Durazzo, & une église dédiée à fainte Marguérite, où sont deux bons tableaux de François Floris.

Dans le village de Pagana l'on voit un bel ouvrage de Vandyck qui est à l'église de S. Michel. C'est un Christ sur la croix avec le portrait du sondateur de la chapelle représenté au pied

de la croix.

Chiavari à 25 milles ou à 8 lieues de Gênes est une ville très-peuplée & très-commerçante, bien bâtie, dans une plaine agréable & fertile. L'église paroissiale est belle, on y voit quelques bonnes peintures, ainsi que dans la maison Falconi. Cette ville sut la patrie du pape Innocent IV.

Le village de Lavagna n'est séparé de Chiavari que par la riviere de Lavagna. On remarque dans l'église paroissiale une Annonciation du Merani, une assomption du Piola, & quelques CH. XVIII. Des Envir. de Gênes. 395 autres tableaux estimés.

L'ardoise qu'on appelle pietra di Lavagna est extrêmement commune à Gênes, à cause de la carriere considérable qui est près de Lavagna. Le fond de la montagne de Gênes paroît être principalement schiteux; la ville est bâtie de schites, remplis de veines de spath ou de quartz; toutes les montagnes depuis Gênes jusqu'à Ottagio, sont de ces mêmes pierres, & les villages y sont couverts d'une ardoise qui est d'un beau noir, & meilleure que celle que l'on emploie à Gênes. Tout ce canton semble donc être un pays schiteux: & par conséquent de l'ancienne formation : il y a cependant aussi de la pierre à chaux, & l'on exploite de beaux marbres; mais on observe quelquesois que le terrein des pierres calcaires se termine dans celui des schites.

Les rivieres qui sont auprès de Gênes, roulent des cailloux de schites, de granites, de porphires, & de marbres; ces matieres viennent de plus haut.

Sestri di Levante, deux lieues plus loin, est un petit endroit, jadis plus considérable, placé sur une péninsule, ou langue de terre, baigné par la mer

Rvj

396 VOYAGE EN ITALIE, des deux côtés. A la partie qui est du côté de Gênes il y a un golse très-vaste & où les vaisseaux sont en sûreté. Sestri est la résidence de l'évêque de Brugnato, petite ville qui est dans les terres. Les Génois y ont aussi des maisons de plaisance & le vallon en est agréable.

Le golfe de la Spezia ou Specie à 20 lieues à l'orient de Gênes est un port des plus beaux, des plus vastes & des plus sûrs que la nature ait formés, ou plutôt un assemblage de plusieurs ports, tous extrêmement sûrs & capables de contenir plusieurs armées pavales.

A la partie occidentale du golfe est une petite ville assez jolie, appellée Porto Venere avec un port considérable & un château sur la hauteur. L'église qui est au pied du château est sur une belle esplanade, dont la vue domine sur tout le golse & sur la mer. Vis-àvis est l'île Palmaria où l'on prétend qu'il y a des restes du monastere de Santa Venere qui a donné son nom à la ville.

Les environs de Porto Venere ont été décrits par M. Spallanzani dans le second volume de la société italienne. CH. XVIII. Des Envir. de Génes. 397 On a conftruit des forts aux deux embouchures du golfe de la Spezia: vers celle qui est la plus vaste, il y en a un bâti sur un rocher absolument isolé, mais dont les fortifications s'unissent à un château placé en terre serme.

Il y a aussi un lazaret très-vaste, composé de deux grands bâtimens, l'un pour les marchandises, l'autre pour les hommes qui doivent faire la quaran-

taine.

La petite ville de la Spezia est bâtie au fond du golse; elle est peuplée & commerçante, le territoire en est sertile, les Génois y ont de belles maisons. Le fort Ste Marie bâti sur la côte sert à la désendre contre les corsaires.

Lerici est un gros bourg qui est sur le même golse de la Spezia avec un port large & prosond. C'est-là qu'on s'embarque ordinairement pour aller à Gênes, quand on vient de la Toscane.

On lit dans l'ouvrage de Salmon (a), & dans plusieurs autres livres, qu'au milieu du golfe de la Spezia, il y a une source d'eau douce ( Mém. de

<sup>(</sup>a) Storia moderna e sia stato presente di tutti populi,&c. On accuse cet auteur de beaucoup d'inexassitudes.

398 VOYAGE EN ITALIE, l'Acad. 1757). D'autres ont dit que c'étoit une fable; des personnes qui avoient visité l'endroit, rapportoient, il est vrai, que la mer y étoit toujours agitée, y bouillonnoit sensiblement, ce qui pouvoit venir de quelque éruption d'eau souterraine; mais les uns disoient, que l'eau puisée à différentes profondeurs se trouvoit salée; les autres assuroient qu'elle l'étoit moins que partout ailleurs; enfin cette fontaine finguliere a été visitée & décrite par M. Spallanzani, dans le second volume de la société italienne; elle est à un mille de la Spezia, & à 65 pieds de la terre, elle souleve de quelques pouces le niveau de la mer, & y forme une convexité de 20 pieds de diametre, où les bâteaux ne fauroient rester; l'eau en est toujours trouble, lors même que celle de la mer est la plus claire. L'eau de la surface est moins salée que celle de la mer, & à la profondeur de 38 1 pieds, où la source sort de terre elle est douce, plus froide que celle de la mer,

Il y a d'autres exemples de pareilles singularités, de même que des eaux chaudes au milieu d'une eau froide. A

& fort trouble.

CH. XVIII. Des Envir. de Génes. 399 Pusteny, près Tirnaw, en Hongrie, on dit qu'il y a au milieu du fleuve Wag une source si chaude, que le thermometre de Réaumur y monte à 52 degrés; & cette chaleur se renouvelle & se conserve, sans se communiquer au reste du sleuve.

SARZANA est une ville située dans l'intérieur des terres, à 23 lieues de Gênes, à l'extrêmité orientale de l'état de cette république, qui a pour limite le fleuve Magra. Sarzana est fortifiée, & défendue par un château qui est sur la coline, appellée Sarzanella. La ville de Sarzana fut la patrie de Nicolas V & de Sixte IV; Innocent III y transféra en 1204, le siége de l'évêque de Lune, ou Luni, ancienne ville ruinée par les Normands, & l'évêque prend le titre d'évêque de Luni & de Sarzana. Le territoire de cette ancienne ville, s'appelle encore Lunigiana; la plus grande partie du côté du levant, dépend du duché de Massa, & la partie occidentale dans laquelle est Sarzana, appartient à la république de Gênes, à qui elle fut cédée par Côme I, grand duc de Tofcane, en échange de Livourne.

400 VOYAGE EN ITALIE,

L'eglise principale de Sarzana est assez bien bàtie, & ornée de statues de marbre; il y a aussi quelques bonnes peintures, telles que le tableau de la chapelle Casoni, qui est de Solimene, & celui de S. Joseph, du Spagnoletto de Bologne. Le peintre qu'on appelle Sarzana, du nom de sa patrie, y a laissé beaucoup de ses ouvrages, qu'on voit dans diverses églises de cette ville.

Carrare.

CARRARA est une petite ville ou un bourg de 3500 habitans (a), qui est à une lieue de la mer, dans le duché de Massa, à 25 lieues de Modene, de Gênes & de Florence, & à 3 lieues de Sarzana; ce lieu n'est remarquable que par les carrieres de marbre qui l'environnent, & par le grand commerce qu'on en fait. On compte à Carrare & dans les environs, 1200 personnes employées à tirer le marbre, le transporter, le dégrossir, le scier, le polir, ou le sculpter.

Ces fameuses carrieres étoient connues des anciens : on voit encore celles

<sup>(</sup>a) M. Roland dit que autout de Catrare, on escesse un boutg de 1500 habitans, mais en comptant milles, & à peu près 3500 quatre villages qui sont habitans.

Qu'ils avoient ouvertes, & d'où l'on tira le marbre du Panthéon.

Targioni, dans ses voyages en Tofcane, que j'ai cités Tom. II, p. 389, en a traité quant à la partie historique, & M. Spallanzani, dans le second volume de la fociété italienne, pour la partie de l'histoire naturelle; il a passé 15 jours à examiner la structure de ces montagnes, & les diffé-rentes matieres qui les composent; il s'est assuré que les carrieres abandonnées depuis le temps des anciens Romains n'ont point été régénérées; il s'est formé feulement dans quelques endroits une croute de stallactite. Il n'y a point trouvé de corps marins, mais des pyrites ferrugineuses de 3 lignes de diametre, & du crystal de roche, eu petits grains, qui cependant se trouve rarement sur une base calcaire; on m'a dit en avoir vu de travaillés, & qui avoient beaucoup d'eclat.

La plus grande partie de ces montagnes sur une longueur de deux lieues, est de marbre, depuis la base jusqu'au sommet; & elles ont jusqu'à 400 toises de hauteur; le marbre se tire d'enhaut, ou du moins à 150 toises de 402 VOYAGE EN ITALIE; hauteur, mais peu à peu les fouillés parviendront au bas de la montagne. La plus belle carriere est estondrée : c'est celle d'où l'on avoit tiré les statues de sainte Françoise, les tombeaux d'Alexandre VII & d'Urbain VIII à Rome, & une figure qui est à S. Jean de Latran.

La carriere de Polvaccio est la meilleure de toutes; celle du Betoglio donne un marbre très-blanc, mais qui a moins de consistance. Les trois gorges principales où l'on tire le marbre, sont à un quart de lieue l'une de l'autre.

On trouve souvent une bande verticale de blanc veiné, à côté du beau blanc; le bardillo, bleu turquin; se trouve dans le bas, près du blanc veiné.

Quelquefois on suit horizontalement une veine de beau marbre fort avant fous la montagne; il y a deux carrieres de cette espece; mais par ce moyen

l'on n'a que des blocs assez petits.

Il y a des couches horizontales, & des conches qui sont inclinées comme la montagne; elles sont séparées par un poil, ou fente imperceptible, qui fixe la largeur des blocs; quant à la longueur on la détermine par les con-

CHAP. XVIII. Carrare. 403 venances; on creuse une tranchée d'une fente à l'autre dans la largeur du bloc, & à la profondeur qu'on veut lui donner; quand on a creusé aux deux extrêmites & au-dessous, on y enfonce des coins de fer de chaque côté, on frappe sur ces coins; la piece se détache, & presque toujours assez droit; les ouvriers se servent de ces coins avec beaucoup d'adresse, & parviennent à diviser le marbre comme il leur plait. Quelquefois cependant on est obligé de faire jouer la mine, quand on a perdu le joint des couches : lorsque les fibres sont courbes, disent les ouvriers, le marbre se leve toujours mal.

En général on n'a pas besoin de creufer la montagne, & l'on travaille à l'air, ce qui est plus commode; mais lorsqu'on pénétre dans l'intérieur de la montagne, & qu'on y a formé une voûte, si elle est bonne à exploiter, on n'a pas beaucoup de peine à tirer le marbre, en faisant entrer les coins dans les sentes qui séparent les couches; communément on travaille sur un sol qu'on pratique exprès, mais quelquesois les ouvriers sont obligés de se suspendre à

des cordes.

404 VOYAGE EN ITALTE,

Souvent on est obligé de laisser tomber les blocs au pied de la montagne, & la plupart se cassent par cette chûte.

Lorsque les pieces sont petites ou d'une moyenne grandeur, on les place sur des chariots fort bas, à quatre roues pleines, auxquels on attele six à sept paires de bœus, & quelquesois même jusqu'à 25 paires, pour les conduire à la marine, c'est - à - dire, au rivage. Mais lorsque le bloc est de plus de 300 pans, ou 185 quintaux ( & il y en a de 1000), on emploie une autre méthode : on fait des trous de trois pouces en carré, & de cinq pouces de profondeur, aux extrêmités du bloc, on y fait entrer des cless que l'on force avec des coins; on y attache des cables, on plante de gros pieux dans la montagne, & avec des cabestans, on descend les pieces au poge, c'est-à-dire, au bas de la mon-tagne. On les met sur des traverses ou poutrelles de bois, savonnées, sur lesquelles on fait glifser la lisse qui porte le marbre, au moyen des bœufs qui le tirent, & des barres de fer qui le poufsent. Au bout de ces poutrelles, on en ajoute d'autres, & ainsi successivement, jusqu'au rivage, éloigné d'une lieue, CHAP. XVIII. Carrare. 405

On a voulu creuser un port, mais les atterrissemens de la mer s'y opposent; on est obligé d'employer des especes de chaloupes, qui viennent sur le rivage : on souleve le marbre avec des mouffles, pour le descendre dans la chaloupe, placée sur des pieces de bois bien graissées, & qu'on fait avancer à terre avec des moulinets; si la chaloupe est trop haute, on éleve le chemin à la hauteur de son bord, avec du sable & des pierres. On y place les pieces de bois, & avec des cabestans placés dans la chaloupe, on fait glisser & monter le marbre jusques dans ce bâtiment, qu'on remet à flot, en le lançant pour aller au grand navire, destiné à le transporter à Livourne, si c'est pour l'Angleterre, à Marseille, si c'est pour la France, &c.

On extrait quelquesois des blocs de 9 pieds, sur 6 & 4, ou de 40 milliers; on prétend même qu'on en a eu de 100 milliers, sur-tout en chiaro ordinario, marbre qui tire sur le bleuâtre, mais qui devient blanc à l'air; il sussit pour les sigures destinées à des jardins, & ne coûte que la moitié du

406 VOYAGE EN ITALIE, beau marbre blanc; celui-ci est sujet à jaunir, & les grands blocs sans aucune veine sont très-rares.

On perd toujours trois fois plus de marbre qu'on n'en vend, foit en faisant les fossés ou tranchées pour enlever le marbre, soit en écarrissant les blocs, & en ôtant le mauvais marbre qui se trouve à côté du beau; aussi l'on bâtit des maisons en marbre dans le pays, & l'on en voit par-tout.

Le travail de ces carrieres est pénible, & même dangereux; les ouvriers sont hardis; ils gagnent jusqu'à 40 ou 50 sous par jour; ils ne travaillent que jusqu'à deux heures (a).

Le beau marbre blanc statuaire de premiere qualité, coûte sur les lieux trois livres de France le pan, ou le palme cube Romain, qui pese à peu près 62 livres, car le pied cube pese 190 livres (b); ainsi il revient à 9 liv. le pied cube de France. Les blocs trèspetits ne coûtent que 5 liv., les plus gros en coûtent 12.

<sup>(</sup>a) M. Roland dit qu'ils un quintal, quoiqu'il ne ne gagnent que 25 fous.
(b) Cependant on prend romaines.

On peut avoir pour 200 liv., le bloc nécessaire pour une figure en pied de grandeur naturelle. On paie une livre le pan du blanc veiné, trois livres le portor ou noir veiné de jaune, cinq livres le marbre de Saravese ou breche violette, six livres la breche de Furno, qui est un marbre violet, rouge, blanc & jaune. Le marbre qui coûte six livres sur les lieux, revient à 60 quand il est rendu à Paris; il y vient par Rouen, & il faut au moins trois mois pour le trajet.

Il part chaque année environ cent navires chargés de marbres, portant chacun 50 tonneaux ou mille quintaux, de marbre, tant brut que travaillé.

On paye un droit de deux fous par pan de marbre brut, & deux livres par paire de bœufs, qui transportent les ouvrages travaillés; ce droit rapporte au duc de Modene 60 mille livres de Gênes, ou près de 50 mille livres de France.

Les principaux habitans de Carrare, nobles ou bourgeois, possédent en propriété les carrieres ou caves, & les font exploiter; ils commercent avec toutes les nations d'Europe, & même avec

408 VOYAGE EN ITALIE, l'Asie & l'Afrique; les seigneurs du pays sont travailler près de mille paysans dans les trois vallées, sur une étendue de quatre à cinq lieues. Tout le monde y est marchand, chacun a le droit d'avoir une carriere; les communautés concédent à bon marché, les montagnes qui leur appartiennent. MM. Magnani, Ursulini, comtes del Medico, sont ceux qui fournissent le plus; les Ursulini font des crédits de 40 à 50 mille livres; ils fournissent les bâtimens du roi, dans les magasins duquel on est obligé d'acheter le marbre, à moins qu'on n'ait une permission du directeur général des bâtimens.

La grande difficulté du choix, ainsi que celle du transport, a fait que bien des sculpteurs ont été séjourner & ébaucher leurs ouvrages à Carrare. M. Slotdz y passa plus d'un an, M. Guyard y sur pendant quatre mois pour son Gladiateur, qui est chez M. Boutin; M. Lucas, habile sculpteur de Toulouse, en 1774, pour le bas-relies du canal de Toulouse (Canaux de navigation, art.

149).

Il y a beaucoup de sculpteurs dans le pays; la communauté a fait bâtir une maison maison pour l'instruction des jeunes gens; on y sait beaucoup de copies des antiques, sur-tout des Vénus; on peut avoir une sigure de cinq pieds pour 250 livres, des bustes pour 100 livres. M. Jori y a sait saire quatre vases de 7½ pieds, y compris le piédestal, pour 420 livres chacun. Austi dans les églises, dans les maisons, par-tout on trouve des statues de marbre, mais le travail n'en est pas précieux.

Les habitans sont fort hospitaliers, &

accueillent les étrangers.

Les environs de Carrare sont cultivés, on y seme du froment, même sur des terrasses qui sont les unes au-dessu des autres, jusqu'au sommet des mon-

tagnes.

On y voit beaucoup d'oliviers & de châtaigniers. Il fort du milieu de la vallée une belle source, où l'on pêche de bonnes truites; les orangers & les citroniers parsument l'air qu'on y respire.

Il y a tout près de Carrare une grotte immense, très-curieuse pour un naturaliste, & que M. Spallanzani a décrite dans le second volume de la so-

ciété italienne,

410 VOYAGE EN ITALIE,

Le village de Toran, une demi-lieue au-dessus de Carrare, a produit un sculpteur distingué, éleve du Bernin, & qui sit avec lui la fameuse statue de

Daphné.

La vallée de Serraveze, à 4 lieues de Carrare, du côté de l'orient, & qui dépend de la Toscane, produit aussi du marbre blanc; & les statues des Médicis à Florence, faites par Michel-Ange, en surent tirées, parce que le grand duc vouloit se passer du prince de Carrare. Mais ces carrieres sont dissiciles à exploiter. On y trouve aussi de la brêche violette, c'est delà que viennent les colonnes du baldaquin des grands Augustins, qui étoient autresois sur la place des Victoires pour soutenir des fanaux.

On vend à Carrare du marbre jaune de Siene & d'Espagne, dont on fait des cheminées, des tables, des vases, &c.

M. Roland, T. VI, p. 250.

Sur la roure de Carrare à Lucques, à Pietra Santa, il y a des mines de fer; on traverse des montagnes désertes, d'où l'on descend dans une riche plaine où est la ville de Lucques, dont nous avons donné la description, Tom. III, CHAP. XVIII. Riv. de Génes. 411 LA PARTIE OCCIDENTALE des côtes de Gênes conduit à Nice, & delà à Antibe; la distance est d'environ 38 lieues; voici les principaux endroits de la route, que l'on peut faire en trois jours.

Sestri di Ponente 2 lieues de Gênes.

à Savone 8
à Final 4
à Albinga 3
à San Remo 10
à Vintimiglia 2
à Monaco 3
à Nice 2

à Antibe 4

On trouve à six milles de Gênes, du côté de S. Pierre d'Arena, un sable noir magnétique, que l'on ramasse sur le bord de la mer, après les tempêtes: M. Butterfield en a parlé dans les Transactions Philosophiques (N° 244), & il a répété sur ce sable les expériences que le docteur Moulen avoit saites sur le sable de Virginie & des Indes (Philos. trans. N° 197). Il y a aussi à Livourne une espece de sable qui est naturellement très-magnétique & très-attractif (Philos. trans. N. 422, année 1734). Ce sable serrugineux produit quelquesois des effets

412 VOYAGE EN ITALIE, remarquables; j'ai scu en Angleterre que l'amiral Hawe s'en étoit apperçu par le dérangement de ses boussoles, & avoit été obligé de descendre à terre pour en examiner la cause, & les Anglois se proposent même de l'exploiter en Amérique où il y en a,

Les trois premieres lieues de la route de Nice, se font par un chemin aussi uni qu'une allée de jardin, bordé de maisons de campagnes qui sont de la plus grande somptuosité; le reste de la route se fait par la corniche, c'est-àdire, presque toujours par un chemin raboteux haut & bas, taillé sur le flanc de la montagne, où il n'y a souvent que ce qu'il saut à un mulet chargé, quelquesois 18 pouces seulement de largeur; on n'y va qu'au pas.

Il y a une poste servie par des mules cramponées, pour les courriers de France à Rome, & d'Espagne à Naples, qui sont obligés souvent de prendre autre route.

dre cette route.

Ce chemin de la corniche est surtout pratiqué par ceux qui vont de Nice à Gênes, lorsque les vents sont contraires pour aller par mer, ce qui est trèsordinaire, parce que le vent d'est regne

CHAP. XVIII. Riv. de Genes. 413° au moins deux jours sur trois dans ces

parages.

J'ai oui faire à quelques voyageurs, une peinture effrayante de ces chemins: les sommets des rochers, sur lesquels on passe en descendant & montant alternativement des uns aux autres, font quelquefois saillie sur les ondes effrayantes, qui se brisent au bas avec un mugissement épouvantable. On conçoit à peine comment les mulets s'en tirent en plein jour, & par le temps le plus beau; la disficulté augmente dans l'obscurité de la nuit, ( car les courriers ne s'arrêtent point ) ou bien lorsque le roc, qui est glissant par lui-même, vient à être convert de verglas, ou échaussé par un soleil brûlant, alternative presque continuelle. Le passage du Mont Cenis est beaucoup plus commode; mais les Génois ne veulent pas rendre faciles les abords de leur pays. Au reste les difficultés de la corniche n'empêcherent pas l'armée de D. Philipe d'y pasfer ; & j'ai vu même des voyageurs, qui n'y avoient rien trouvé d'effrayant.

Au milieu de ces rochers, le voyageur fatigué ne trouve que de mauvais pain, du vin déteftable, & des œufs

Siij

414 VOYAGE EN ITALIE,

pour toute nourriture; mais la curiosité peut y attirer les amateurs de Sites, de paysages & de vues maritimes. Rien n'égale en esset le charme pittoresque de ces montagnes, qui sont une bran-che des Alpes maritimes; elles sont séparées par des golfes, & dans chaque enfoncement, on voit toujours ou un bourg ou un village; d'un côté la mer offre un abyme, de l'autre, un roc se penche en demi-voûte, ou semble se perdre dans les cieux. Le nud de plusieurs de ces rocs, tranche d'une maniere pittoresque sur l'ombre noire que présentent d'épaisses forêts de pins conservées avec le plus grand soin dans tout l'état de Gênes. Les accidens de lumiere que la disposition des nuées produit sur la mer, enfin les vaisseaux qui la couvrent ; tout cela fait un spectacle admirable.

La difficulté commence au-dessus de Voltri, qui est à 3 lieues de Gênes, & les voitures ne peuvent aller au-delà.

De Voltri à Rizzano il y a une lieue & demie d'un chemin escarpé. Ce village est environné de belles prairies en montagnes.

CHAP. XVIII. Savona. 415 De Rizzano à Vareggino, il y a 4 lieues de mauvais chemin.

De Vareggino à Savone, même dif-

tance, chemin étroit & escarpé.

SAVONA est une ville de six mille ames, située à six lieues à l'occident de Gênes. On croit qu'elle tire son origine des Gaulois Boiens, ou des Gaulois Senonois; il en est parlé dans Tite-Live sous le nom de Savonæ, dans Strabon sous le nom de Sabata, dans Pline sous le nom de Sabatium; du moins Persi dans un discours imprimé en 1602, prouve que c'est la même ville; la voie émilienne arrivoit jusques-là, suivant Faustus dans ses antiquités de Rome. Il paroît par une épître de Ciceron que Marc-Antoine s'y refugia, après la bataille de Modene, L'empereur Pertinax étoit né dans cette ville & il achera des terres aux environs.

Savone sut prise plusieurs sois par les Vandales, les Goths, les Bourguignons. Elle soutint un siège contre Alboin. Mais vers l'an 639 elle sut prise & presque détruite par Rothaire, de même que d'autres villes de la Ligurie. Elle se releva néanmoins, & elle sut gouvernée par des marquis, dont l'autorité

S iv

416 VOYAGE EN ITALIE, étoit restreinre par celle des consuls & des bourgeois. L'on voit que dès l'an 1059, les habitans faisoient prêter serment à leur marquis pour l'observation des statuts de la ville.

L'an 1176 Savone entra dans la fameuse ligue de Lombardie, en faveur de l'empereur Frédéric. En 1192 le peuple reprit en entier le gouvernement; il acquit successivement plusieurs châteaux ou villages voisins, & l'on conserve encore à Savone plusieurs des monnoies que cette ville faisoit frapper. Mais elle fut bientôt désolée par les divisions des Guelfes & des Gibelins, des Mascherati & des Ribelli, des Adorna & des Fregosa qui désolerent également la ville de Gênes. Savone étoit d'autant plus exposée qu'elle avoit un port commode, & qu'elle donnoit l'entrée du Piémont & du Mont-Ferrat. Elle fut souvent le siège principal tantôt des Gibelins, tantôt des Guelfes, servant de refuge à ceux qui avoient du dessous à Gênes; mais elle porte encore dans ses armes l'aigle des Gibelins. En 1317 il sortit du port de Savone 60 galeres pour le parti de ceux ci. Cette ville étoit alors maitresse de la mer.

CHAP. XVIII. Savona. 417 Le Podestà y tenoit une cour brillante; il avoit plus de cent personnes dans sa maison, comme on le voit par le statut de 1225.

Le port sut ruiné en 1525; ensin le 29 novembre 1528 la ville étant occupée par le parti des Fregoses, elle sut obligée d'ouvrir ses portes à l'armée de Gênes, & de se soumettre pour tou-

jours à cette république.

C'est à Savone que se réunirent en 1507 Louis XII & Ferdinand le catholique, pour couronner le Roi de Navarre, & Louis XII y accorda le droit de naturalité en France à tous les habitans.

Charles-Quint y alla plusieurs sois, & en 1543 il assista à la procession de la Fête-Dieu, & y guida le dais, que l'on conserve depuis cette époque. Ce sut la même année qu'on bâtit la citadelle.

L'explosion de 1020 barils de poudre arrivée en 1648 dans une tour près de la porte de la ville, en détroisit près de la moitié; les pestes & les guerres l'ont réduite à peu de chose.

La guerre de 1745 occasionna la destruction du fauxbourg del Molo, où il

y avoit plus de 1500 habitans.

418 VOYAGE EN ITALIE, La ville est petite, les rues étroites & tortueuses, elle n'est pavée que de briques. Il y a des acqueducs qui regnent

sous les pavés.

On compte à Savone quatre paroisses, onze couvens de religieux, cinq de religieuses, un mont de piété fondé en 1480 par le pape Sixte IV. C'est du temps de ce pontife & de Jules II qui étoit aussi né à Savone, qu'elle eut le plus d'éclat, de confidération & de richesses.

La cathédrale renferme dans une riche chapelle une image miraculeuse de la vierge; on raconte qu'elle étoit peinte fur une colonne de la vieille église de S. François que l'on devoit démolir; & comme on étoit embarrassé par le respect que l'on avoit pour cette image, elle se détacha d'elle-même & descendit à terre le 14 mars 1601; on prétend aussi qu'elle ne sut point endommagée par l'explosion de 1648 qui fit cependant une ouverture à la coupole, brisa le picdestal qui supportoit l'image & même un tableau en bois qui la couvroit. Cette image a 4 pieds de haut sur 2 de large. C'est un enduit assez mince, qui faisoit partie de l'ancien bâtiment.

CHAP. XVIII. Savona. 419 Cette ville est épiscopale depuis l'an 600; le pape Jules II en avoit été évêque en 1499, il y a cinq de ses évêques qui sont au nombre des saints.

Le couvent de Ste Claire étoit un palais que Jules II fit faire sur les des-

sins de Sangallo.

Les familles les plus distinguées de Savone sont celles des Corsi, Sansoni, Pavesi, Gavotti, Multedi, Grassi, Nazelli, Pichi. Plusieurs familles illustres établies ailleurs, en sont originaires, telles sont celles des Spinola, Ferreri & Riari.

La ville de Savone a donné à l'église deux papes, Sixte IV & Jules II, 15 cardinaux, 56 évêques, & 6 généraux d'ordre. Plusieurs auteurs croient que le pape Grégoire. VII étoit aussi de Savone, mais d'autres disent qu'il étoit de Savone en Toscane.

C'étoit encore la patrie des ducs d'Urbin de la famille de Rovere; des princes Riari, feigneurs d'Imola, Forli & Faenza; des ducs de Sora, alliés des maisons souveraines.

Savone a aussi la prétention d'être la patrie de Christophe Colomb; il y habitoit du moins, & il partit de Sa-

S vj

420 VOYAGE EN ITALIE, vone ponr la découverte du nouveau monde, mais l'on n'a jamais pu savoir précisément le lieu de sa naissance. On trouve dans les archives des notaires, que son pere Dominique Colombo, Génois, fils de Jean Colombo, de Quinto près de Gênes, exerçoit à Savone le métier d'ouvrier en laine, laniere; qu'il y avoit une maison & une boutique vers 1450; il est prouvé que c'étoit en effet le pere de Cristophe: suivant un acte sait le 12 mars 1500 par le notaire Thomas de Moneglia, les enfans de Conrado de Cuneo assignerent le curateur à la succession vacante de Dominique Colombo pour payer un terrein qui lui avoit été vendu par Conrado, plusieurs années auparavant, & assignerent aussi les voisins des freres Christophe, Barthelemi & Jacques dit Diego, tous fils de Dominique & petits-fils de Jean, qui étoient absens, étant allés du côté de l'Espagne.

Savone est la patrie de Gabriel Chia-

brera, poëte célebre en Italie.

On cite encore à Savone le P. Busferius, cordelier conventuel qui se distinguoit à Paris vers 1340; il sut employé dans diverses négociations par

CHAP. X VIII. Savona. 421 Clement V & Jean XXII; il a laissé

divers ouvrages.

Jérome Falletti qui vivoit à la cour de Hercule de Ferrare, & fut envoyé par lui en France, en Espagne & en Pologne.

Le P. Grassi, Jésuite, qui a écrit sur l'architecture & les mathématiques; &

plufieurs autres auteurs ou poëtes.

Le commerce de Savone a été florisfant autrefois, & l'on croit que le nom de Savon vient de celui de la ville où il s'en faisoit le plus.

Le commerce actuel est celui des laines, des chanvres, du fer & des ancres qu'on y fabrique pour toute l'Italie. On

y fait aussi beaucoup de fayance. Il y a deux ports à Savone; l'un étoit très-beau & très-sûr, il fut comblé par les Génois à qui il faisoit ombrage; il n'en est resté qu'une petite darse, dont l'abord étoit même devenu implaticable par les atterrissemens & les sables; en 1771 la république de Gênes fit venir le P. Boscovich pour examiner l'état des lieux, & sit une dépense de cent mille livres pour réparer ce port : en 1773 on y employoit une nouvelle machine à curer, faite par le P. Gerra,

422 VOYAGE EN IT ALIE;

elle produisoit un grand esset; cependant elle a été abandonnée parce qu'on y a trouvé divers inconvéniens, & l'on n'a point encore exécuté les projets du P. Boscovich.

Ce qu'il y a de plus célebre dans le territoire de Savone est l'église de Notre-Dame de la miséricorde, dans la vallée de S. Bernard, à une lieue de la ville. Elle sut bâtie à l'occasion d'une apparition de la sainte Vierge le 18 mars 1536, racontée alors par Antoine Botta; on a fait divers ouvrages à ce sujet & il y en a un encore de M. Jacques Picconi, imprimé il y a quelques années. Le bruit du miracle ayant attiré ungrand concours de peuple, les offrandes suffirent pour bâtir une belle église & un grand hôpital, où l'on reçoit les orphelins, les vieillards, les incurables.

L'église est enrichie de marbres & de peintures; la statue de la vierge est converte de pierres précieuses, le trésor passe pour un des plus riches de l'Italie; on le compare à celui de Lorette. En 1770 un riche habitant de Savone a fait à cette église une donation de 200 mille livres de Gênes; toutes les murailles de l'église sont convertes de ta-

CHAP. XVIII. Savona: 423 bleaux qui représentent les graces que les ames dévotes reconnoissent avoir reçues. On a fait faire le long de la riviere dans le roc vif, un beau chemin qui coûte beaucoup d'entretien; on y a bâti beaucoup de maisons pour les étrangers que la dévotion ou la curiosité attire vers cette église.

Il y a dans l'Europe & même dans l'Amérique espagnole plusieurs chapelles qui ont tiré leur nom de cette église & qui ont été consacrées à Notre-Dame de Miséricorde; une entre autres à Paris aux petits Peres de la place des Victoires, pour laquelle on sit faire une statue à Gênes, en 1663; les dessins de la chapelle surent donnés par Perraut, & elle

fut terminée en 1674.

A une demi - lieue de Savone, sur le bord de la mer, est le village d'Albisola où sont de superbes maisons de campagne; on remarque sur-tout celles

de Durazzo & de Rovere.

a

De Savone à Final il y a 4 ! lienes de chemin. La premiere lieue se fait le long d'une belle avenue qui regne près de la mer, & d'une plaine charmante, cultivée comme un jardin. Le reste est un chemin montueux pratiqué

424 VOYAGE ENITALIE, sur le roc; on a d'un côté des forêts

& de l'autre des précipices dangereux. Final est une jolie ville bien bâtie; l'église cathédrale est revêtue des plus

beaux marbres.

De Final à Albinga 4 lieues; le chemin est affez beau, sauf le passage entre Final & Borzy où il y a un cap d'où il faut descendre comme d'une échelle, ayant un abîme à fa gauche, & la droite serrée par un roc escarpé; c'est un des deux passages les plus difficiles de cette route, mais on trouve ensuite une plaine le long de la mer.

Albinga est une ville épiscopale, autrefois colonie romaine; l'air y est mal

sain à cause des eaux stagnantes.

D'Albinga à Alas une lieue, chemin étroit & très-montueux, il y a un cap à passer. Alas est une petite ville assez marchande.

51

Qù

bal

vil

D'Alas à Oneglia 4 lieues du plus mauvais chemin. Cette ville appartient au Roi de Sardaigne; le commerce des

huiles y est considérable.

Le port S. Maurice, ville riche & marchande n'est qu'à une demi - lieue d'Oneglia; on fait le chemin sur le on gravier.

CHAP. XVIII. San Remo. 425.
Du port Maurice à S. Remo, trois lieues, dont un mille se fait sur le gravier; le reste est très-montueux, le cap de S. Remo est sur-tout un passage étroit & dissicile.

SAN REMO est une ville qui contient 12 mille habitans suivant les uns, 18 suivant les autres. Cette ville se gouvernoit elle - même lorsque l'an 1199 le Podestà, les consuls & la communauté sirent une alliance avec ceux de Gênes. En 1361 les Génois voulurent avoir le droit de nommer le Podestà; cependant il rendoit encore la justice sous la jurisdiction du parlement de San Remo qui seul avoit droit de législation & de police. Les habitans n'ont jamais supporté volontiers le joug des Génois; les empereurs ont eu des prétentions sur cette ville, mais la France s'y est opposée.

Il y avoit sur la hauteur un petit fort, qui sut démoli en 1753 par ordre du général Pinelli, & l'on a bâti une forteresse sur le bord de la mer, près d'un ancien bastion qui servoit à la désense de la ville contre les corsaires; mais pour cela on a détruit un mole qui étoit très-utile pour garantir les vaisseaux à l'ancre.

426 VOYAGE EN ITALIE,

On compte à S. Remo seize églises, il y en a de très-ornées, & où les marbres sur-tout ne sont pas épargnés. La principale est l'église paroissiale & collégiale de S. Siro; elle est ancienne mais bien bâtie.

Il y a des couvens d'Augustins, de Recollets, de Capucins, de Missionnaires; les Jésuites y avoient aussi un collége.

L'Oratoire de l'Immaculée Conception est bâti en marbre. On y remarque quelques tableaux de bons maîtres. La voute du fanctuaire a été peinte par Merano qui a eu de la célébrité.

On remarque à la Madona della costa le grand autel, le sanctuaire, les peintures, & 7 statues de Maragliano,

sculpteur Génois.

Dans l'église du collége il y a des tableaux, dont le meilleur est un faint

Ignace du P. Pozzi, Jésuite.

Il y a deux couvens de religieuses; ils sont bien bâris. Plusieurs filles de qualité de Gênes y sont prosession; il y a même une princesse de Monaco qui a été supérieure dans un de ces couvens.

La partie de la ville qui est sur le côteau est ancienne; les rues en sont Étroites, tortueuses & escarpées; mais dans la partie qui est en plaine les rues sont larges, droites, ornées de belles maisons, dont plusieurs sont des palais qui figureroient à Gênes: ceux du gouverneur & de M. Borea sont les plus

remarquables.

On fait à S. Remo un commerce considérable d'huiles & d'oranges; les habitans sont de bons marins; il y a une soixantaine de barques qui leur appartiennent, & qui vont en France, en Espagne, & jusques aux échelles du levant, mais presque toujours sous pavillon françois. Il n'y a pas de port, mais seulement un mole où l'on décharge les marchandises.

La ville est gouvernée par un noble Génois qui change tous les deux ans.

Cette ville a été la patrie de Papien,

jurisconsulte sameux.

Le P. Saccheri a été célebre dans le pays ; c'étoit un mathématicien habile , & en même temps théologien & prédicateur.

On raconte de sa mémoire des choses prodigieuses: il lui suffisoit, dit-on, d'avoir lu un livre une seule sois pour le réciter par cœur tout entier. Il jouoit

428 VOYAGE EN ITALIE, aux échecs faus voir le jeu; un jour la partie étant avancée, il ordonna une marche qu'on lui dit ne pouvoir s'exécuter par la disposition des pieces: il rappella depuis le commencement du jeu toute la suite des coups, & il prouva que sa marche étoit bien ordonnée. Malgré les talens mathématiques qu'on lui attribue, il n'a pas laissé d'ouvrages importans: on ne connoît de lui qu'une néostatique & quelques opuscules de géométrie.

La ville de S. Remo a fourni encore de nos jours des professeurs célebres; le P. Cavato à Ferrare, le P. Elena à Bologne, & le P. Gaudio des écoles pies, prosesseur de mathématique au collége de la Sapience à Rome, dont les œuvres mathématiques ont été im-

primées en 4 volumes.

Le climat de cette ville est délicieux; elle est exposée au midi & désendue du vent du nord par l'Apennin; les jardins en sont charmans, le territoire trèsagréable & très-fertile, sur-tout en oranges & en citrons; la plaine & les côteaux en sont remplis; on y voit des sleurs & des fruits toute l'année; au printemps l'odeur s'en sait sentir à une

CHAP. XVIII. San Remo. 429 lieue en mer. On fait d'excellent vin muscat, sur-tout à Poggio, l'un des

trois villages du district.

San Romolo, à deux lieues de la ville, est une église remarquable, bâtie à l'endroit où mourut S. Romulus, évêque, qui a donné son nom à cette ville dont il est le patron; on en conferve les reliques avec vénération dans cette église de faint Romolo, qui est desservie par un clergé nombreux.

Le village de *Perinaldo* qui est à 2 lieues de S. Remo, est célebre par la naissance du célebre Dominique Cassini. M. Maraldi, habile astronome, son pa-

rent, y est retiré.

De S. Remo à Vintimiglia, 4 lieues, dont la derniere se fait sur un chemin uni & assez beau; c'est une ville épis-

copale.

De Vintimiglia à Menton 2 lieues; c'est une suite de précipices; il y a surtout un passage dangereux suit la riviere & un autre sous le fort de la Tourette bâti sur le sommet d'un rocher, appellé Bausirussi, & où les Génois tiennent un petit detachement. Ce passage est le plus essrayant de la route; la mer se précipite avec bruit entre deux rochers, sur

lequel on a fait un pont d'environ 15 à 18 pieds, sans aucun parapet, avec deux poutres & quelques planches; il est rare qu'on ose le passer à cheval.

A quelque distance delà on quitte l'état de Gênes pour entrer dans la principauté de Monaco, qui a environ 2 lieues de longueur, sur trois quarts de lieue de large, & qui contient 7000 habitans. Elle sut érigée en souveraineté par l'empereur, vers le milieu du 10º siecle, en saveur de Grimoald; elle est depuis 1641 sous la protection de la France qui y tient des troupes. Louise de Grimaldi, heritiere de Monaco, ayant épousé un Matignon, son sils Honoré-Camille-Léonor lui a succédé en 1751. Il en retire environ cent mille francs. Il sait battre monnoie, mais seulement des pieces de trois sous.

La ville de MONACO ne contient que 1300 habitans, & n'est pas toutà-fait sur le chemin que je décris. Cette ville est ancienne: Ammien Marcellin (L. XV) en parlant du passage d'Hercule, près des Alpes maritimes, dit que pour éterniser sa mémoire, ce héros sonda la ville de Monaco. Elle est sortissée, placée sur un rocher que la Mer environne, & qui commande le village de la Turbie: il y a aussi un

petit port.

M. Spallanzani, dans le second volume de la société italienne, observe que les montagnes depuis Final jusqu'à Monaco sont toutes sermées de coquillages; Final & les villages circonvoisins sont bâtis d'une pierre qui n'est presqu'autre chose qu'un amas de petits petoncles dont l'espece est inconnue dans la mer. Ce phénomene singulier n'a point lieu sur la riviere du levant ou la côte orientale de Gênes.

La principauté de Monaco produit beaucoup d'olives, de citrons & d'oranges; les droits que le prince en retire font une grande partie de son revenu; il en perçoit aussi sur la manusacture de tabac & sur les navires qui passent dans les eaux de sa principauté, à l'exception des François & des Anglois.

Monaco, Menton & Roquebrune font les seuls endroits remarquables de la principauté. Menton est une ville de 4000 ames avec un petit port, où il se fait un commerce assez considérable. Roquebrune contient 400 habitans. Cunolci, maison de campagne du prince,

432 VOYAGE EN ITALIE, est environnée d'un bois très-agréable, ce qui est très-rare dans ce canton.

De Menton à la Turbie, distance

3 lieues, montée très-disficile.

Il y avoit à la Turbie quelques ruines d'un arc de triomphe, élevé à l'honneur d'Auguste; mais on n'y distingue plus rien. On peut voir à ce sujet l'ouvrage intitulé: Nicea civitas, Turin, 1655, infol.

De la Turbie on descend vers Nice; dans certains endroits ce sont des especes de degrés taillés dans le roc.

NICE est une ville de 23 mille habitans, située au midi de Turin; à la distance de 33 lieues en ligne droite, & à pareille distance de Gênes & de Marseille; elle est depuis quelques années le réfuge des étrangers, que le froid & l'humidité incommodent, & il en est peu qui passent de France en Italie sans reconnoître ce pays, justement célébre pour la douceur du climat & la beauté de ses campagnes; d'ailleurs le plus grand nombre des géographes l'ont compris dans cette belle contrée de l'Europe, en donnant à l'Italie pour limite occidentale, le Var qui tombe dans la mer à une lieue de Nice,

CHAP. XVIII. Nice. 433 M. de Raymondis lieutenant-général

de Bourg en Bresse, qui passe les hivers à Nice, m'a mis à portée d'en donner

ici une notice suffisante.

Le comté de Nice est un pays trèsmontueux, occupé en grande partie par les Alpes Maritimes, borné au levant par le Piémont & l'état de Gênes; au midi, par la Mediterranée; au couchant par le sleuve du Var, qui le sépare de la France; au nord par le Dauphiné & le Piémont.

Sa longueur est de vingt lieues environ, sa largeur de dix, sa population de 120 mille ames; du temps des Romains, c'étoit la province des Alpes Maritimes; elle sut asservie successivement par les Goths, les Bourguignons, les François, les comtes de Provence, des maisons d'Arles, d'Arragon & d'Anjou, & leur sut enlevée par Amé VII, comte de Savoie en 1387.

La ville de Nice est adossée à un rocher, sur lequel étoit un château quifut démoli en 1706, par le maréchal de Berwick. On en voit l'emplacement sur notre plan. On distingue la vieille ville, & la ville neuve. Celle-ci est tirée

Tome IX.

au cordeau, les maisons en sont bien bâties. Elle s'étend le long de la mer, où l'on a fait un beau rempart, & une superbe terrasse, d'où l'on découvre, par un temps clair, les montagnes de Corse. Au pied de cette terrasse, est une promenade couverte, & près de-là une place spacieuse; cette partie n'est pas sur notre plan. La ville vieille n'a qu'un quart de lieue dans l'enceinte des remparts. Les rues sont tortueuses, étroites, inégales, extrêmement sombres, & fort sales; cette partie ancienne sorme un amphithéâtre sur la pente occidentale du rocher, dont le châtean occupoit le sommet.

Le port étoit séparé autresois de la ville par le même rocher, qui le resserre d'un côté, tandis qu'il est borné de l'autre par une montagne de pierres calcaires: il y a dix-sept pieds de prosondeur d'eau, ce qui suffit pour les bâtimens de 300 tonneaux. On a distribué avec intelligence vers le port, les eaux d'une sontaine très-abondante & très-bonne, avantage qui est sur-tout appré-

cié par les marins.

C'est à Nice, que se fait l'embarquement des denrées qui s'exportent des états CHAP. X VIII. Nice. 435 du roi de Sardaigne; ce port est aussi l'entrepôt de toutes les marchandises d'importation. On y compte environs soixante navires de dissérentes grandeurs. Les pavillons François & Napolitains, sont ceux qu'on y remarque le plus ordinairement. Celui de Savoie ou de Sardaigne n'y flotte encore que sur de trèspetites barques.

L'édit de 1749, qui a établi les franchises du port, a contribué beaucoup à augmenter la population de Nice; il est rare qu'une ville qui n'a pas un quart de lieue de tour contienne 18 mille ha-

bitans.

L'église principale, qui porte le nom de sainte Reparata, est l'édifice le plus remarquable de la ville vieille; cette église est très-obscure.

Le principal fauxbourg est celui de S. Jean-Baptiste. Celui de la Poudriere est moderne, ainsi que le fauxbourg appellé la croix de marbre, qui en est un prolongement très-étendu, le long de la mer; je n'ai pu joindre à mon plan le quartier de la Poudriere & de la croix de marbre, parce que cette partie n'a pas encore été levée; on y va par la rue de la Poudriere n° 32. C'est la principale.

Ti

434 VOYAGE EN ITALIE,

ment que logent les étrangers qui sont attirés par la beauté du climat, & passent l'hyer à Nice. Leur affluence a engagé les habitans à construire & meubler un grand nombre de maisons destinées uniquement aux étrangers. Elles sont presque toutes isolées, entre cour & jardin, ayant vue sur la mer d'un côté, & de. l'autre sur une campagne enchantée, qui n'est, pour ainsi dire, qu'un jardin; on loue ces appartemens pour la saison, c'est-à-dire, du mois d'octobre au mois de mai; on peut avoir une chambre garnie à un louis, & il y a des appartemens depuis quinze louis jusqu'à cent, & même cent cinquante. Les propriétaires fournissent le linge & même l'argenterie, mais en petite quan-tité, & d'une valeur ordinairement trèsmédiocre.

La température à Nice est telle qu'on auroit peine à en trouver une aussi douce, même en Italie. Le climat de Naples n'est pas plus doux en hiver, il est plus brûlant en été; le thermometre n'y descendit pas à plus de trois degrés dans l'hiver de 1781, ou lorsqu'il étoit à Paris à plus de dix degrés de troid. Le mois de mai est rarement aussi

CHAP. XVIII. Nice. 435 beau en France, que le mois de février l'est à Nice; & c'est au mois de février que la température y est-moins douce, & le temps plus inconstant.

L'été est fort chaud sans doute; car la température moyenne est de vingt-deux degrés, mais le thermometre ne passe presque jamais vingt-quatre, & cette chaleur est agréablement temperée par une brise de mer, qui tous les jours s'éleve à dix heures du matin, & sousse jusqu'au coucher du soleil, moment où commence la brise de terre, qui est également rafraîchissante.

On vit long-temps dans ce pays. La pleuresie est presque la seule maladie qui

foit commune.

La campagne ou le territoire de Nice, répond parfaitement à ce qu'un ciel si beau semble promettre; c'est une plaine coupée par des coteaux, derriere lesquels s'élevent trois rangs de montagnes graduées dans leur hauteur, dont le dernier rang se consond avec les Alpes. C'est à ce triple rempart qu'on doit l'avantage d'une si douce température. C'est cet abri naturel qui met tant de différence entre la température de Nice, & celle des lieux voisins qui n'ont pas la même

T iij

exposition: aussi cette campagne est trèspeuplée. On compte 15 mille habitans dans la banlieue qui a environ une lieue carrée.

Les côteaux sont couverts de bastides, ou petites maisons peintes de dissérentes couleurs, qui tranchent sort agréablement au travers du seuillage terne des oliviers. Les terres sont plantées en vignes, soutenues d'espace en espace par des figuiers, des amandiers, des pêchers, entre lesquels on lie des cannes ou roseaux, très-commodes pour cet usage.

Dans l'intervalle on seme alternativement du blé & des séves qui entretiennent une verdure très agréable, & donnent l'idée d'un printemps continuel. Les oliviers, les orangers, les citroniers, les cedras, les aloës, les caroubiers, les lauriers, les mirthes, les grenadiers contrastent agréablement avec les Alpes, qui se découvrent à deux ou trois lieues delà, & qui sont souvent thargées de neiges.

La culture se fait toute à bras d'hommes avec un seul outil, dont la forme est celle d'une pioche fort large & pres-

que carrée.

La société est très brillante à Nice

Pendant le séjour des étrangers: mais presque tous s'en vont dans leur patrie au temps où les hyrondelles y retournent. Les plaisirs en carnaval sont à Nice, presque aussi animés que dans les grandes villes de France. Ordinairement il y a un opéra italien, dans une salle jolie. On y donne toutes les semaines bal & concert alternativement. Les assemblées sont alors très nombreuses, & on y joue gros jeu.

Les denrées y sont abondantes & bonnes: l'huile qu'on y recueille est comparable à celle d'Aix & coûte moins cher; le vin peut le disputer aux meilleurs vins de la côte du Rhône, & porte moins à la tête. Les fruits à noyaux y sont délicieux & en abondance; il y croît peu de fruits à pépins, mais il en vient en quantité de la Provence sep-

tentrionale.

Une très-grande partie de l'huile, & presque tout le vin, se transporte en Angleterre où il se paie sort cher, & passe pour du vin de Bourgogne.

La soie se transporte aussi en Angleterre. On exporte encore des suis, des savons, des oranges, des citrons, des essences, & des sleurs, comme œillets,

T iv

438 VOYAGE EN ITALIE, giroflées, anémones, renoncules; on en envoie par la poste à Paris, & même à Londres pendant l'hiver; elles arrivent très-frasches dans de la mousse.

La ville est administrée par trois confuls choisis dans les trois ordres de citoyens, & par un conseil. La police appartient au commandant, qui a une garnison de deux mille hommes à ses ordres.

On ne paye dans la ville, ni dans le territoireaucune imposition réelle ni perfonnelle si ce n'est un abonnement fixe, dont on perçoit le montant sur les commessibles; pour cet esset, la vente des denrées est partie en serme, pattie en régie; cela gêne souvent les consommateurs, & diminue la facilité de se pourvoir. Mais les vivres n'y sont pas plus chers que dans les provinces de France, comme on le verra ci-après.

On est libre d'habiter à Nice sans être catholique. L'édit de 1749, qui a établi les franchises du port, accorde la liberté de penser, mais il n'est pas permis d'agir, ou de parler contre la religion du pays. Par cette édit on a même laissé subsister l'ossice d'inquisiteur dont l'évêque de Nice est revêtu; mais en lui CHAP. XVIII. Nice. 439 liant les mains, de forte qu'il est sans exemple, que personne ait été recher-

ché pour cause de religion.

La justice ordinaire est administrée par un préset dont l'autorité répond à celle de nos bailliages. Les appels de ses sentences se portent à un senat établi à Nice. Le consulat, tribunal sormé d'une commission du sénat, juge en dernier ressort toutes les affaires de commerce, & lorsque le conseil d'état du roi de Sardaigne, accorde la révision du procès jugé par les tribunaux, ce sont toujours les mêmes juges du consulat ou du sénat qui décident.

La langue du pays est un provençal corrompu, & l'on parle françois dans tous les cercles. Le peuple entend & répond même assez géneralement à ce qu'on lui dit en françois. Les ordonnances du roi se publient en italien.

Il ne reste aucun monument antique à Nice. Mais à Cimier, Cemenalium qui est à trois quarts de lieue au nord de Nice, sur une colline enchantée, on trouve des vestiges, qui indiquent une ville autresois très opulente. Elle étoit en esset la capitale de la province Romaine des Alpes Maritimes. Les devas-

Tv

440 VOYAGE EN ITALIE, tations successives, des Goths, des Lombards & des Sarrasins, l'ont tellement ruinée, qu'on ne pourroit croire qu'il a existé une ville dans ce beau lieu, si l'on n'y voyoit pas des ruines, de bains, de temples, & sur-tout d'un amphithéâtre, qui est très réconnoissable; l'enceinte existe dans son entier; on voit même quelques restes de gradins. L'arêne ou le milieu est en culture, & rapporte de très - beau blé. On distingue aussi les restes d'un temple, qui servent d'ecurie; c'est fur-tout de cette colline qu'on découvre des points de vue admirables, L'habitation en est enchantée, & surpasse tout ce que l'imagination des poëtes a produit de plus séduisant. Aussi est-elle converte de maifons de campagnes, dont plusieurs ont été bâties avec goût, mais elles sont en général fort négligées à l'exterieur comme à l'interieur; car dans ce pays, que la nature s'est plu à favoriser, l'art a été rarement employé pour la feconder; cela n'empêche pas, que ce ne soit au dire de tous les voyageurs un des lieux les plus agréables de l'univers.

Nice n'est plus fortifiée depuis la démolition du château; elle est d'ailleurs CHAP. XVIII. Nice. 447 dominée par plusieurs collines, d'où elle peut être battue en ruine; mais elle est désendue par Montalban, qui est une petite forteresse à une demi-lieue de Nice, située de maniere qu'elle commande également Nice & Villestranche, dont

nous parlerons bientôt.

M. le marquis de S. Marsan, étoit gouverneur du comté de Nice, mais il n'y demeure plus. C'est à son attachement pour le pays, & au crédit dont il jouit près du roi de Sardaigne, qu'on est redevable des changemens avantageux qui s'y sont operés depuis vingt ans, tels que l'élargissement du port, la formation de la ville-neuve, l'ouverture du nouveau chemin de Nice à Turin, dont on s'occupe, & l'escarpement du rocher qui séparoit la ville & le port.

On n'a point nommé de gouverneur, mais il y a un général commandant, M. le comte de S. André, maréchal de camp, qui tient un état de maison trèsbrillant, tel qu'il convient dans une

place où les étrangers affluent.

On cite parmi les hommes célebres, auxquels ce pays a donné naissance,

T vj

442 VOYAGE EN ITALIE, Dominique Cassini, & Maraldi, nés à Perinaldo, village du comté de Nice à cinq lieues de la capitale; & Carle Vanloo, né à Nice même, de parens obscurs.

Les gens de lettres qui l'habitent actuellement sont M. le comte de la Coste, qui cultive avec succès la partie des mathématiques, qui se rapporte aux mécaniques. M. Cristini, avocat & directeur de la société typographique, où l'on a publié beaucoup de livres italiens. M. le chevalier de Revel, fils de M. le comte S. André. M. le Seurre consul de France à Nice, auparavant secrétaire d'ambassade à Copenhague; il a fait un grand nombre de recherches sur les mers du nord, & la communication avec la mer du sud; il se propose de publier un ouvrage à ce sujet, en deux volumes in-4°.

LA MESURE ordinaire à Nice est le pan, qui a 9 pouces 9 lignes de France à-peu-près, car 4 pans sont l'aune de Paris. Le pan sert à mesurer les étosses. Le trabuc est de 12 pans; la seiterée mesure des terres, est de 12 trabucs en tout sens, ce qui sait 324 toiles car-

CHAP. XVIII. Nice. 443
rées de superficie. Les monnoies de Nice sont celles qui ont cours à Turin; leur valeur est détaillée dans le premier volume de cet ouvrage; cependant à Nice les louis passent pour 21 liv. & les écus de 6 liv. pour 5 liv. 5 s. dans le commerce ordinaire; mais dans le bureau du sel, du tabac, des cartes, & même à la boucherie qui est une ferme de la ville, on ne prend le louis que pour 20 liv.

La monnoie de France a cours à Nice, jusqu'aux pieces de six sous inclusivement; mais on n'y trouve pas facilement de la monnoie pour des écus de

France.

La livre poids de Nice équivaut à 12 onces de France, & elle se divise en 16 onces dans le pays. Le rup con-

tient 25 livres du pays.

La charge de blé pese 180 livres poids de marc; elle se divise en 4 setiers, le setier en deux hémines, l'hémine en 8 monteraux; la charge coûtoit 32 liv. de France en 1785.

On vend du pain de trois qualités; le pain le plus délicat se paie 2 s. 3 deniers la livre, cela fait 3 s. 7 deniers

poids & monnoie de France.

444 VOYAGEEN ITALIE,

Le pain blanc ordinaire se paie 1 s. 10 den., ce qui revient à 2 s. 11 deniers, poids & monnoie de France.

Enfin le pain bis, pane nero, coûte un sou 4 deniers du pays, & revient à 2 s.

r denier la livre de France.

Le boeuf se vend 3 s. 8 deniers, ce qui fait 5 s. 10 deniers, poids & monnoie de France.

Le mouton 4 s., ou 6 s. 4 deniers, poids & monnoie de France; mais on n'en a que pendant l'hiver.

Le veau revient à 10 s., il est encore plus rare d'en trouver à la bou-

cherie.

La mesure de vin s'appelle charge, & contient 120 bouteilles, qui valent

-peu-près 130 pintes de Paris.

Le vin du pays, & de l'année, revient à 8 à 10 s. la bouteille argent de France; on paye 15 ou 16 fous le vin vieux, & 20 ou 25 le meilleur, lorsqu'il a deux ans.

Le peuple boit du vin de Provence ou de Languedoc, qui revient à deux sous & demi la bouteille, quand on le

fait venir en tonneau.

VILLE-FRANCHE, autrefois Port d'Hercule, est une ville de 3600 ha-

CHAP. XVIII. Ville-Franche. 445 bitans, située à une demi-lieue de Nice; elle fut bâtie 1295 par Charles second, roi de Sicile & comte de Provence. Le port n'est séparé de celui de Nice que par la montagne où est le fort de Montalban. La rade de Ville-franche est une des plus belles de l'Europe; cent vaisseaux de ligne pourroient y mouiller à l'aise. Un fanal situé avantageusement sert de guide aux vaisseaux qui navigent sur cette mer, & a donné lieu à un péage trèsconsidérable que le Roi de Sardaigne exige de tous les vaisseaux, lorsqu'ils approchent des côtes de ses états, & même dans l'espace compris entre le comté de Nice & la Sardaigne; on est obligé de le payer sous peine du triple droit, la premiere fois qu'on est obligé d'y mouiller.

La lanterne qui porte le fanal de Ville-franche fut frappée du tonnerre, il y a quelques années; elle fut ruinée, & plusieurs personnes tuées par l'explosion de la poudriere. On vit alors le seu électrique sortir de la terre & aller joindre celui du ciel, comme cela arrive quelquesois, lorsque la terre est électrisée

par la nuée.

S. Ospice est un autre port du Roi

446 VOYAGE EN ITALIE, de Sardaigne situé sur la même côte; il est encore moins commerçant que celui de Ville-franche.

Nice étant un port fréquenté, & la partie la plus agréable des états du roi de Sardaigne, il étoit naturel qu'il voulut en rendre moins pénible la communication avec sa capitale. Il a senti que cela changeroit la face de toute cette partie de ses états: ajoutons qu'il y trouveroit personnellement un extrême agrément, s'il passoit à Nice les hivers qui sont plus froids à Turin qu'en aucun lieu de la France. Aussi l'on n'a rien épargné pour rendre cette route praticable. Déja l'on m'assure que les carrosses & les voitures de tout genre ont été de Nice à Turin, & de Turin à Nice sur une distance de 30 lieues depuis le mois d'août jusqu'au mois d'octobre 1784. La quantité de neige qui couvrit ensuite la montagne de Teride rendit le chemin impraticable, si ce n'est pour les mulets; on croit qu'il en sera de même tous les hivers, & que les voyageurs, arrivés à Tende d'un côté, & à Limon de l'autre, seront toujours obligés de faire démonter leurs voitures pour les faire transporter par

CHAP. XVIII. Chemin de Nice. 447 les mulets, du moins pendant trois à quatre mois de l'hiver, ou de se faire porter, jusqu'à ce qu'on ait percé la montagne. Ce percé aura, suivant le projet, 1200 toises de long, & 3 ½ en largeur & en hauteur. Il faudra soutenir les terres à des prosondeurs effrayantes, & creuser le roc dans des épaisseurs très-considérables; mais cet ouvrage immense est-il possible, moralement parlant?

M. Rolland (Tom. VI) décrit la route telle qu'elle étoit ci-devant, où l'on ne pouvoit la faire que fur des mulets. C'est de la sorte que toutes les marchandises sont transportées jusqu'à Coni avec plus de dépense, de fatigue & de péril qu'on n'en éprouve à traverser le

mont Cenis.

De Nice à l'Escarene il y a 4 lieues de beau chemin que l'on faisoit déja en voiture; le pays est bien cultivé & planté d'oliviers jusqu'au sommet des

montagnes.

Après avoir suivi ces gorges pendant trois heures, on monte un chemin en terrasses placées les unes sur les autres a par la montagne de Brauve qui est fort escarpée du côté de Turin, Cinq heures. 448 VOYAGE EN ÎTALIE, après on arrive à Soupelle ou Sospelle village de 3000 ames, dans un vallon cultivé, entouré de montagnes trèshautes & très-arides. Au sortir de ce village on trouve la montagne de Brouis, plus élevée que celle de Brauve, mais couverte d'oliviers, & où l'on a pratiqué une route à grands frais dans des lieux escarpés.

On arrive en quatre heures à une auberge nommée la Gandola, ou la Giandola, à 400 pas de la petite ville de Brieglie, couverte par les montagnes, de telle sorte qu'on y voit à peine le

foleil pendant l'hiver.

Cette route est couverte de contrebandiers Piémontois qui portent du

tabac en Dauphiné.

En fortant de la Giandola on cotoye l'espace de quatre à cinq heures, jusqu'à Tende, la petite riviere de Roida, qui coulant sur des rochers, fait des cascades très-variées, & produit un si grand bruit que deux voyageurs à côté l'un de l'autre peuvent à peine s'entendre, même en parlant très-haut. Cette riviere, après un cours de six lieues, va tomber dans la Méditerranée, au-dessous de Vintimille. CHAP. XVIII. Col de Tende. 449
On trouvoit sur cette route des especes de trotoirs, quelquesois en l'air, & des ponts où l'on avoit peine à passer deux à la fois; mais on les a élargis depuis peu. On passe sous le village de Saorgio, situé sur une éminence, où est un fort qui commande le chemin,

& qui défend le passage. LE COL DE TENDE est un passage fameux, situé au-dessus d'un gros village de même nom; c'est à une lieue de ce village que commence la montagne, qui est la plus élevée de cette route; la neige s'y accumule quelque fois jusqu'à 20 pieds d'épaisseur. On monte pendant trois heures. A la moitié de la montagne, on trouve une maison considérable où est un détachement de foldats chargés d'empêcher la contrebande, & de veiller à la sûreté de la route; il y a aussi une auberge nommée la Ca, qui veut dire la maison, en langage du pays; on y trouve des hommes appellés Coulans, dont le métier est de frayer le passage avec des pelles, & d'aider les voyageurs, soit à monter, soit à descendre sur la neige qui est gliffante & si dure, que les mulets même ne pourroient s'y cramponer.

450 VOYAGEEN ITALIE,

Dès qu'on est au sommet on commence à descendre sans aucun intervalle de plaine. Ce sommet fait la limite du comté de Nice & du Piémont. Il est presque toujours orageux; on y éprouve la tourmente, ou un tourbillon de vent si violent, qu'il entraîne jusqu'à des mulets chargés, & aveugle les voyageurs, par la quantité de neige dont il les couvre en un instant.

On ne découvre delà que des montagnes également affreuses; mais quand il fait beau l'on apperçoit la mer de Nice. Ces montagnes ne laissent pas que de fournir en été un pâturage très-abondant, & une récolte de seigle. Dès qu'on a passé le col de Tende, on trouve des sleurs, des prairies, des troupeaux; ce passage est agréable en été; on ne voit alors des neiges que sur les sommets les plus élevés.

On emploie deux heures sur les mulets pour descendre jusqu'à Limon; mais on peut en une heure descendre en laise, espece de traîneau formé de 4 pieces de bois sort légeres; le voyageur se place au milieu; un coulant, placé sur le devant, gouverne avec ses talons, & ralentit le traîneau; un autre placé sur le derrière retient le

CHAP. XVIII. Chemin de Nice. 45 voyageur par les épaules, fans quoi il controit risque de tomber par dessus la tête du conducteur. Chaque coulant se

paye. 40 fous. LIMON, où est la seconde couchée, est une petiteville, on un gros bourg, habité par les muletiers & les coulans du canton. Le roi de Sardaigne y entretient 18 mulets uniquement occupés à frayer le chemin; ils partent tous les matins, & ils sont suivis à l'allée & au retour par les voyageurs auxquels ils fervent de guides, car ce passage est très-fréquenté pour les sels de Sardaigne, les soies & le riz du Piémont. A Limon, les voitures commencent à rouler, les gorges s'élargissent; & après avoir descendu deux heures on se trouve dans la plaine du Piémont qui continue jusqu'a Turin, & l'on arrive en deux autres heures à Coni, dont nous avons parlé T. I. p. 323, en décrivant la route de Turin à Coni.

Le trajet de Tende à Limon se sait en 5 ou 6 heures, on en met 4 ou 5 de Limon à Coni. On peut écrire à Coni pour faire venir des voitures à Limon, où l'on n'en trouveroit pas sans gette précaution.

## 452 VOYAGE EN ITALIE,

Les mulets se payent 20 liv. de Nice 2 Coni; on donne 40 sous par jour au guide; mais l'on paye six jours, trois pour aller, trois pour leur retour.

Les personnes qui ne veulent pas aller sur des mulets, ni en laise, se sont porter dans des fauteuils de paille recou-verts d'une toile cirée, qui est soutenue par deux cerceaux; il y a une planche où l'on met les pieds. Cette chaise est portée par 6 ou 8 hommes; les deux qui sont aux brancards ont des bricoles; les autres foutiennent une barre d'une main, & relevent les porteurs de temps à autre; ils marchent fort vîte, ceux du derriere mettent le brancard sur les épaules dans les montées, & ceux de devant dans les descentes. On donne aux porteurs 4 liv. par jour pour chacun. On compte trois jours pour aller & trois jours pour revenir, lorsqu'on se fait porter de Nice jusqu'à Coni; les équipages s'expédient un jour d'avance par des muletiers qui employent 4 jours à faire le même trajet; les chaises dans lesquelles on va de Coni à Turin coutent quinze livres; on en donne huit de plus lorsqu'on les fait venir à Limon; on fait ce trajet dans un jour & demi,

CHAP. XVIII. Chemin de Nice. 453 ou dans un jour; si l'on prend la poste on paye 7 livres 10 fous pour deux chevaux, & l'on donne 10 fous au postillon, mais on ne paye pas davantage, quand même on seroit trois dans la chaise.

Après avoir décrit la route de Nice à Turin, nous finirons par celle qui conduit en France. A une lieue de Nice on passe le Var, & l'on entre sur les terres de France, dont S. Laurent - sur - Var est le premier bourg. Le sleuve y est divisé en plusieurs bras, & on le traverse à l'aide des guéyeurs, qui sont toujours prêts à guider les voyageurs, à travers un lit variable; ce passage incommode, forme un obstacle à la communication, toutes les fois que la fonte subite des neiges, ou des pluies abondantes grossissent les eaux du Var; il y a long-temps qu'on se propose d'y faire un pont : il se-roit facile à exécuter en faisant payer seulement le quart de ce qu'il en coûte pour les guéyeurs, & en abandonnant à la compagnie qui s'en chargeroit, les terreins qu'on gagneroit sur le fleuve, par le moyen des digues. La cour de France a établi depuis quelques années, une garde à S. Lau-

454 VOYAGE EN ITALIE; rent pour empêcher l'émigration; c'estla qu'on présente l'ordre du commandant d'Antibes, sans lequel on ne passeroit pas, quelque permission ou passeport qu'on put avoir d'ailleurs.

De Nice a Antibes, il y a trois postes; la premiere se paie double; le chemin côtoie la mer, & présente à droite un côteau fertile & bien cultivé. Vence est une ville épiscopale située sur ce côteau, à trois lieues de Nice & d'Antibes.

C'est ici que se termine la route de 500 lieues (a), que j'avois entrepris de décrire, pour faire connoître aux Francois le plus beau voyage qu'ils puissent saire dans une pareille étendue.

(a) Il y en a 700, si l'on 1324 de Paris à Na les par compre depuis le départ Turin & Fl. rence, & 366 de Paris jusqu'au resout, en revenant par Venise.



## CHAPITRE XIX.

## De l'île de Corse.

A Corfe, Corfica, est une grande ile de la mer Méditerranée, située à 45 lieues des côtes de France vers le sud-est. Elle s'étend depuis 41 degrés 15 minutes de latitude. jusqu'à 42 degrés 25 minutes; & depuis 26 degrés 15 minutes de longitude jusqu'à 27 degrés 16 minutes. Sa plus grande longueur est d'environ 42 lieues, & sa plus grande largeur de 18. Elle contient à-peu près 124 mille habitans, suivant M. Necker, d'autres portent sa population jusqu'à 135 mille. Cette île fut possédée autrefois par les Phocéens, les Tyrrhéniens, les Etruriens & les Carthaginois. Scipion s'en empara l'an 250 avant J. C., & les Romains la conserverent jusquà la chûte de l'Empire.

L'an 809 les Sarrasins d'Espagne y descendirent le jour de Pâques, y prirent une ville, & emmenerent tous les habitans; ils y revinrent & en furent chassés plusieurs fois. Il y a une lettre de Léon III à Charlemagne, par laquelle il paroît que ce prince avoit donné l'île de Corse au Saint Siège; mais elle formoit une république sous la protection du Pape. Les Génois l'avoient enlevée aux Sarrasins dès le neuvieme siècle. Iss'en emparerent de nouveau yers l'an 1080.

Tome IX.

456 VOYAGE EN ITALIE, le Pape Grégoire VII les excommunia.

L'an 1119, le Pape Celliste ayant soumis les églises de Corse à l'Archevêché de Pise, les Génois en prirent occasion de faire la guerre aux Pisans. La Corse & la Sardaigne furent long-temps un objet de guerre entre les deux Républiques; ces guerres ne finirent qu'en 1259. Les Génois ayant eu le dessus garderent l'île de Corse; cependant l'Archevêque de Pise y a conservé trois Suffragans. Voyez Philippini histoire de Corse, & Mi-

chel Metello della guerra di Corfica.

Les Génois firent publier leurs loix en Corfe, & y envoyerent des gouverneurs qui opprimerent les Corses. Ceux ci se révolterent en 1553, ayant à leur tête le fameux San Piétro Bastélica. Les Génois appellerent à leur secours le Roi Henri II, qui s'empara d'une grande partie de l'île, qu'il rendit par la paix de 1559. Alphonse Bastélica, dit d'Ornano, qui succéda à son pere San Piétro, s'acquit beaucoup de gloire, & recut le bâton de Maréchal de France du Roi Henri IV, après avoir fait la paix avec ce Roi & avec les Génois qui rentrerent dans l'île de Corfe. Le gouvernement des Génois ne fut pas affez modéré, & leurs forces n'étoient pas affez imposantes : les gouverneurs Génois vexoient les Infulaires. pour s'enrichir, & les Corses se révolterent de nouveau en 1725.

La révolte devint générale en 1730: l'Empereur Charles VI y envoya des troupes en 1732. Il y eut un accommodement sous sa garantie en 1733; mais le traité sut rompu par les

CHAP. XIX. De l'île de Corfe. 457 Génois en 1726. Les Corses voulant avoir un chef, élurent pour Roi, Théodore, Baron de Neuhof, qui fut couronné le 15 avril de la même année. Le 4 novembre suivant ce Roi fut obligé de fortir de l'île, après avoir établi un conseil de régence. En 1737, les Génois demanderent du fecours à la France, & le Roi y envoya M. de Boissieu. Théodore étoit rentré en Corfe, mais il fut obligé de se rembarquer le 15 octobre 1738. Un autre baron de Neuhof, parent du Roi Théodore, étoit alors le chef des Corfes. Le chanoine Ortigoni avoit beaucoup d'influence, il trompa M. de Boissieu, en lui promettant que deux ou trois mille Corfes qui étoient retranchés se rendroient à lui; mais les François eurent près de 683 hommes de tués, & ils resterent bloqués dans Bastia; les Corfes avoient un parti considérable dans cette ville, & l'on étoit toujours sur la défensive. M. de Boissieu mourut, & M. le Marquis de Maillebois, (ensuite Maréchal de France) y fut envoyé. Il débarqua à Calvi le 21 mars 1729; on fit la petite guerre, les Corfes se dispersoient, se mettoient en embuscade par-tout; on se battit pendant huit mois; on foumit toutes les pieves ou paroisses l'une après l'autre, & l'on finit par forcer, les torches à la main, 1500 Corfes qui étoient retranchés dans un village du côté de Bonifacio; ils se fauverent, & nos troupes se servirent de leurs draps & mangerent leurs cochons.

On comptoit alors dix à douze mille foldats dans toute l'île, mais d'ailleurs tous

## 458 VOYAGE EN ITALIE,

les Corses étoient armés; les prêtres même avoient leur fusil à côté de l'autel, & le Général François sit pendre quelques moines comme fauteurs de la rébellion.

Le calme v régnoit en 1741, lorque les François en sortirent. Les Corses élurent pour chefs Giafferio, Giacento Paoli, & Luc d'Ornano; ils se révolterent encore en 1745. Théodore rentra dans l'île, mais son féjour y fut court. Les Corses se mirent alors sous la protection du Roi de Sardaigne, & les Génois ne purent s'y opposer. Giafferio & Metra, chefs des rébelles, firent inutilement le siége de Bastia en 1748. Mais il fut impossible aux François de les réduire en 1751 & 1752. Les Génois en 1761 firent des propositions qui furent rejettées par les Corfes, ayant à leur tête Pascal Paoli, & il y eut la même année un decret solemnel émané de la Consulte générale de Casinca, & confirmé par un serment général de n'accepter aucun accommodement à moins qu'on ne reconnut la liberté des Corfes, & l'indépendance de leur gouvernement, & que la République de Gênes n'évacuât les places qu'elle occupoit.

Pascal Paoli qui étoit alors à la tête des miquelets ou montagnards, avoit environ quarante ans; il étoit neveu du docteur Paoli médecin, qui avoit la plus grande autorité, & qui étoit, pour ainsi dire, le chef des montagnards. En 1738, lorsque les François étoient en Corse, il avoit servi dans les troupes du Roi de Sardaigne, & il avoit acquis parmi les siens la plus grande

CHAP. XIX. De l'île de Corfe. 459 réputation. Il étoit infinuant, il avoit de l'esprit, mais on prétend qu'il n'étoit pas très-brave. Paoli avoit à ses ordres environ dix mille hommes; cependant il n'en rassembloit gueres plus de quatre à cinq mille; il ne marchoit jamais sans être environné & gardé par une centaine d'hommes des plus déterminés; on le vit venir, ainsi accompagné, aux conférences même que M. de Marbeuf eut en 1765 avec lui, dans une maison de campagne à quelque distance de Bastia. Il étoit venu à bout de réduire les Génois aux principales places qui sont sur la côte. Bastia, S. Fiorenzo, Porto-Vecchio, Bonifacio & Ajaccio. Ils y étoient restraints de maniere à n'avoir pas le moindre secours de l'intérieur de l'île; les montagnards avoient occupé même les vignes qui sont autour des villes de la côte, à plus forte raison toutes les possessions des Génois dans l'intérieur des terres. Cependant les Corses n'étoient pas tous dans le parti des rébelles, les nobles & les gens riches qui habitent les villes principales tenoient toujours pour les Génois; mais ils ne pouvoient rien contre des gens aguerris & irrités qui, rétranchés dans des montagnes y combattoient pour leur liberté; les paysans ne marchoient jamais fans leur fusil, leur pistolet & leur poignard. Ils labouroient & gardoient leurs troupeaux les armes à la main, ils ne les quittoient pas même à l'églife. On croyoit affez généralement qu'il faudroit 25 à 30 mille homnies pour les soumettre; mais un Général trèscélebre qui avoit fait la guerre en Corse, me V iii

460 VOYAGE EN ITALIE,
disoit alors qu'il s'en chargeroit avec 15 mille
hommes.

Les choses étoient dans cet état, lorsque la République de Gênes fit avec la France un traité signé à Compiegne le 6 août 1764, par lequel la France s'engagea à garder les places des Génois dans l'île de Corse pendant quatre ans, & M. de Marbeuf, maréchal de camp, y arriva à la fin de la même année avec quatre régimens qui faisoient environ 5000 hommes, & 100 hommes tirés du Corps royal de l'artillerie; ils prirent la

place des troupes Génoifes.

Le Conseil général de Corse, formé par les députés & les représentans des villes du royaume, voyant arriver nos troupes, craignit que la France ne voulût prendre part à la guerre des Génois; le Roi fit affurer les habitans de Corse que les troupes Françoises n'étoient point destinées à leur faire la guerre. mais uniquement à garder les places de garnison qui leur avoient été remises en dépôt pour quatre ans, & que Sa Majesté desiroit d'employer ce temps-là à négocier une paix dont elle se rendoit grante. Le caractere de douceur de M. Marbeuf le rendoit trèspropre à ramener les esprits; mais il y avoit trop d'animolité & de haine pour qu'on pût espérer jamais une parfaite réconciliation.

M. de Marbeuf commença à former une trêve, en vertu de laquelle il s'établit dès le mois de mars 1765, une espece de commerce entre les villes & la campagne; les Miquelets amenoient leurs bestiaux & apportoient les denrées de l'île dans la plaine de Sansonetti qui est à une demi lieue de

CHAP. XIX. De l'île de Corfe. 46 t Bastia, & les habitans alloient les acheter; les montagnards venoient même dans la ville, en déclarant leur nom à la barrière, & laissant leurs armes au corps-de-garde.

On demanda à la nation un projet d'accommodement que l'on put proposer à la République; mais les Corses étoient bien résolus de n'en faire aucun qui ne sût conforme au decret de Casinca. Cela vouloit dire qu'il n'y avoit point de paix à attendre de leur part, & qu'ils recommenceroient la guerre après les quatre années fixées alors pour le sejour des François dans la Corse.

En attendant, les Officiers François avoient la liberté de chaffer, & ils trouvoient du gibier en abondance, parce que les Corfes ne tiroient gueres, gardant leur poudre pour la guerre. Nos Officiers se plaignoient seulement du peu de société qu'ils y trouvoient: ils ne voyoient gueres que les commis des vivres & les négocians de Provence; les femmes du pays sont renfermées & se communiquent peu, si ce n'est quelques femmes de qualité qui commencent à être sur le ton général des villes, & qui alloient même chez le Général François. Les François y étoient aimés, on y étoit très-content de leur fejour, ils y entretenoient l'abondance, & bien des Corses préféroient la domination françoile à celle des Génois, du moins ils nous faifeient l'honneur de le dire.

Lor sque les François évacuerent Ajaccio, pour la remettre au commandant des troupes de Gênes, les Corses qui étoient aux aguets s'en emparerent, les habitans étoient résolus

de perdre plutôt la vie que de recevoir les Génois, & le Magistrat ne put refuser de remettre la ville aux Corses, le Commandant Génois n'ayant osé en prendre posfession.

Le général Paoli s'empara de Capraïa (a); petite île qui est à huit lieues de la Corse, & que les Génois possédoient depuis 1507; il y imposa une taille pour subvenir aux dépenses

qu'exigeoient la défense de l'île.

Les Génois avoient déja dépensé 30 millions pour cette petite guerre, & ils étoient moins avancés que jamais. Trop foibles pour conferver la Corse par eux-mêmes, ils traiterent enfin avec la France, sous le ministere de M. le Duc de Choiseul qui desiroit beaucoup cette acquisition; & l'on y envoya M. de Marbeus en 1768 avec dix mille hommes.

Si l'on avoit négocié avec les Corses, & qu'ils eussent été bien persuadés qu'il ne s'agissoit pas de les sommettre aux Génois, la conquête eut été plus facile; mais ils se désendirent avec beaucoup de courage, & l'on perdit beaucoup de monde: les Corses sont sûrs de leurs coups de fusil; les oliviers étoient criblés de balles, parce qu'ils se battoient d'arbre en arbre, & quelquefois de rocher en rocher.

A la fin de juillet, on commença vers le nord de la Corfe, à établir la communication entre S. Florent & Bastia, au travers du cap Corse. Le 2 août on sit prison-

<sup>(</sup>a) Chevrier die que les Capraïens se ressemblent

CHAP. XIX. De l'île de Corfe. 463 nier Barbagio, neveu de Paoli, & on l'envoya à Toulon; M. de Chauvelin arriva le 26 août à S. Florent, & publia un manifeste. Mais Paoli dans un conseil tenu le 29 à Oletta, dans le Nebbio, sit décider que l'on soutiendroit la guerre; elle continua jusqu'au mois d'octobre avec des succès variés. Le 9 octobre, M. le comte de Lude sur obligé de se rendre prisonnier à Borgo, avec 500 hommes, les Corses en avoient 6 mille. On ne peut pas faire la guerre pendant l'hiver à cause des neiges qui sont sur les montagnes; on donna donc les semestres & les cantonnemens.

En 1769, M. le comte de Vaux secondé par M. le comte de Marbeuf, par M. la marquis d'Arcambal & M. le chevalier de Viomenil, attaqua les Corses dans le Nebbio où ils étoient retranchés; il prit Oletta, Morato, Borgo, tout le Nebbio & la Balagne; la journée du 8 mai sur le pont du Gaulo, répandit la consternation dans le parti de Paoli; les François pénétrerent jusqu'à Corte, Paoli suyant vers le midi.

Dès le mois de juin, les François se regarderent comme maîtres de la Corse; Paoli s'étoit retiré au midi vers Bonifacio avec peu de monde; le 13 juin il s'embarqua à Porto Vecchio pour Livourne, sur une frégate Angloise, & les Corses rendirent les armes. Paoli sur bien reçu en Toscane (a), & l'on voit à Florence beaucoup de por-

<sup>(&#</sup>x27;a) Il avoit déja un qui està six lieues de Florene frere, Clément Paoli, à ce, dans les hautes mone l'abbaye de Vassombreuse, tagnes de l'Appenin.

traits de ce Général auquel on s'intéressa beaucoup. On voyoit d'ailleurs avec peine l'île de Corse entre les mains des François. qui, quand ils voudront, pourront faire beaucoup de tort au commerce de Livourne; en effet la Corse n'en est qu'à 60 milles, & de Livourne on voit distindement le cap Corfe. Le grand Duc accueillit le Général Paoli, & lui donna le titre d'Excellence; il recut aussi dans ses Etats 600 soldats Corses & lours Officiers qui étoient restés attachés à Paoli ; celui-ci donnoit un paule ( 11 fous de France) par jour à chaque foldat, & une paie proportionnée aux Officiers. Il avoit placé un fond considérable sur la banque de Venise qui servoit pour une partie de cette paie; il envoya le surplus de Londres où il alla peu de temps après.

M. de Marbeuf resta en Corie avec environ 8200 hommes qui étoient repartis à Bastia, Ajaccio, Bonisacio, Calvi, S. Florent & Corte; il étoit comme le vice-roi de la Corse; mais il étoit fort âgé, & trop bon peut-être pour contenir les habitans qui étoient comme des lions enchaînés. Cependant peu-à-peu les troubles se sont

appaifés.

Depuis 1777 la Corse est tranquille, & l'on peut voyager dans toute l'île, sans craindre même les bandits qui étoient autresois si dangereux; on a formé un corps de volontaires Corses appellés Boutasoques, qui sont des tournées, & qui connoissant le pays & les habitans, sont en état de découveir les bandits & de les

CHAP. XIX. De l'île de Corfe. 465 arrêter. Au reste une partie de ces bandits

venoient de la Sardaigne.

Il y a dans l'île de Corse cinq évêchés & 68 paroisses ou pieves; les évêques d'Alleria, d'Ajaccio & de Bastia ont 20 mille livres de rente, suivant le géographe manuel de M. l'abbé Expilly, qui a été lui-même auditeur de l'évêché de Sagone, & qui connoît très-bien l'île de Corse. L'évêque de Nebbio qui réside à S. Florent n'a pas plus de 6000 livres de rente.

L'église de Corse a eu de la célébrité, comme on le peut voir dans un ouvrage fait à ce sujet. On y trouve aussi beaucoup

de couvens.

La capitale de la Corse est Bastia; elle contient environ 15 mille habitans. C'estlà que résident le commandant, l'intendant, & le conseil supérieur ; elle est à 46 lieues de la côte de Gênes; il y a un betit port, peu profond & qui ne sauroit recevoir que de très-petits bâtimens. La ville est trèsbien fortifiée, & les éminences qui l'environnent, sont garnies de forts. Elle est bien bâtie, quoiqu'il n'y ait rien de magnifique, même dans les églises; les Anglois qui la bombarderent y firent beaucoup de mal; les maisons sont couvertes par des terraffes qui se communiquent dans tout un quartier, & ou l'on couche quelquefois en plein air.

Il y a dans cette ville trois couvens de Cordeliers, un qui étoit occupé par les Jésuites, & deux couvens de religieuses; celui des Ursulines est partagé entre elles

V vj

& les foldats François; mais il n'y a point de communication.

Les autres villes principales font Ajaccio, Bonifacio, Calvi & S. Florent ou S. Fiorenzo. Corte est le principal endroit de l'intérieur de l'île, mais ce n'est qu'un

bourg de peu d'importance.

Les Romains avoient établi deux colonies fur la côte orientale de Corse, Alleria & Mariana; la premiere au bord du Tavignano; on y voit encore quelques ruines d'anciens édifices, entre autres un cirque où l'on juge qu'il pouvoit entrer 2000 spectateurs. Il y a aussi quelques voîtes souterraines, mais il paroît que les édifices étoient peu importans.

La colonie de Mariana étoit plus au nord, fur les bords du Gaulo; il y avoit un pont, & l'on voit encore les restes d'une tour qui étoit à la tête du pont avec quelques vestiges des bains publics & des

murs qui environnoient la ville.

Ces deux villes qui étoient au bord de la mer en font aujourd'hui à près d'une lieue.

Les familles les plus distinguées de la Gorse sont celles des Colonna (très-étendue), des Batasuoco, Rossi, Gentili, Gassorio (très-riches) & Poggi.

La famille des Viale à Bastia & des Peraldi à Ajaccio sont riches, mais non

pas nobles.

M. d'Ornano, chef de la pieve d'Ornano, est de la même famille que le maréchal dont j'ai parlé, il se disoit allié à la CHAP. XIX. De l'île de Corfe. 467 famille de M. de Maillebois qui lui fit beaucoup d'accueil.

Il n'y a peut-être pas 10 familles Corses qui aient cinq à six mille livres de rente.

Les Corses sont bien faits, d'une constitution robuste; ils ont le corps délié, ils ont de l'élevation & de la vigueur dans le caractere, des mœurs antiques; les bandits même ont de la générosité.

Ils font naturellement férieux, ils ont de l'esprit & sont propres à l'étude des

fciences.

Les troubles qui ont agité la Corfe depuis bien des années, ont rendu cette nation si guerriere, que Rousseau, dans son contrat social, les cite comme un modele d'énergie & de courage.

Aguerris jusqu'à la témérité, ils meurent

fans foiblesse.

Jaloux & vindicatifs, ils font souvent

usage de leur poignard.

Les Génois, qui cherchoient à les affoiblir, entretenoient quelquefois les inimitiés des familles, & l'on y voyoit fouvent mettre à prix la tête d'un ennemi. Susceptibles d'une haine implacable, les Corses le sont aussi d'un véritable attachement; mais leur imagination active & ambitieuse les rend quelquesois inconstans.

On dit que le nom de corfaires donné aux écumeurs de mer, venoit du nom des Corfes, & nos François difent que les montagnards font un peu fripons; on a retrouvé le même vice dans tous les pays fauyages & peu habités, où l'on manque

de regles, d'ordre & de principes ; l'intérêt personnel mal entendu l'emporte, parce qu'il n'y a pas de motifs plus réfléchis &

plus sages pour le restreindre.

Les Corfes portent des habits groffiers, de poil de chevre ou de laine brune, de la couleur des habits des Capucins; leur bonnet ressemble beaucoup au capuchon de ces religieux; ils ont de grandes culottes, à la maniere des matelots; & des ccintures de cuir où sont placés leurs pistolets & leur poignard.

Les femmes vont nue-tête, les cheveux tressés & noués par une aiguille au-dessus de la tête; elles portent toutes des corps de baleine qui leur donnent un air ivelt & élégant, meis qui ne vont pas égale-ment bien à toutes, sur-tout quand ils font trop haut montés. Celles de la ville ont une juppe qu'elles televent pour se voiler la tête; elles sont jolies & d'un beau tein.

Les femmes de la campagne sont laborieuses, elles portent les équipages, même les voyageurs sur leurs épaules au passage

des rivieres.

Les hommes travaillent peu; on citoit un habitant, nommé Madra, comme ayant des terres immenses, mais elles n'étoient pas cultivées, & il n'en étoit pas plus riche.

Les Génois y reçurent sur la fin du der-nier siecle cinq ou six cents magnotes qui avoient quitté la Morée, lorsque les Turcs se furent emparés de leur pays; ils sont aujourd'hui consondus avec les naturels de CHAP XIX. De l'île de Corse. 469 l'île; cependant il y a quelques villages entierement Grecs. Du côté d'Ajaccioils ont conservé leurs habits grecs. Ils cultivent des vignes. Ils soutenoient les Génois & étoient toujours armés, mais ils avoient bien de la peine à se maintenir conte les Corses.

Lee Corses ont une affemblée nationale appellée la Consulte, qui se sient tous les ans à Bastia; elle est composée de 150 personnes; on y traite des affaires qui intéressent la nation; on y fait la répartition des impôts; l'on arrête les demandes à faire au Roi, & l'on y nomme trois députés tirés de la noblesse, du clergé & du tiers état, pour suivre les affaires.

La justice est administrée en Corse par un conseil supérieur composé de 14 personnes, le premier président, le second président, le procureur-général, l'avocatgénéral, & dix conseillers, dont six sont

François & quatre Corses.

Quant aux impositions, la république de Gênes tiroit très-peu de chose de la Corse: elle avoit voulu exiger un écu par chaque famille & l'on avoit de la peine à les donner; une faisse déplacée, faite pour cette petite somme, causa un sou-lévement qui, à qu'on prétend, sut cause que les Génois perdirent la Corse.

Les contributions font de fix especes:

10. Une subvention en nature de fruits & par forme de dîme, dont le produit monte

à environ 200 mille livre.

2°. Une imposition relative au loyer des maisons, qui rend environ 35 mille livres.

3°. Des droits d'entrée & de sortie qu'on peut évaluer à environ 180 mille livres.

4°. Un bénéfice sur la vente du sel,

environ 90 mille livres.

5°. Des droits de controle & de papier

timbré, environ 25 mille livres.

6°. Un droit sur la pêche & quelques octrois établis à Bastia, environ 20 mille livres. Le total fait environ 550 mille livres; & supposant, à cause de la paix, un accroissement actuel ou prochain, sur quelques parties, M. Necker les évalue à 600 mille livres.

Le produit entier des impots est consumé dans le pays; mais comme ce sond, déduction faite des frais de recouvrement, ne suffisoit pas pour acquitter les dépenses civiles, le roi envoyoit en Corse annuellement environ 260 mille livres, pour servir de supplément, & cette somme étoit indépendante des sonds remis pour la solde des troupes & pour les autres dépenses militaires.

Cette île ne payoit point de taille, & les états s'étoient abonnés à 120 mille liv. pour l'impôt du vingtieme; cette fomme paroissoit modique, & cependant la levée en étoit très-difficile. On fut donc conduit à penser, que dans un pays où l'on éprouvoit une grande rareté du numéraire, & où la circulation intérieure devoit être long-temps encore imparfaite, un tribut en nature de fruits, réuniroit beaucoup de convenances, & cela fut fait sous l'administration de M. Necker.

CHAP. XIX. De l'île de Corfe. 471

La contribution en nature de fruits a été réglée à un vingtieme des récoltes, en exemptant les bois de haute futaie, les arbres fruitiers, & les jardins potagers. Cette nouvelle forme a très-bien réussi: l'impôt a été recouvré facilement; les états out paru très-satisfaits (M. Necker, T. I, page 216).

Cette île est couverte de montagnes & par conséquent peu habitée. Il y a beaucoup de bestiaux, de vignes & d'oliviers, de figues & d'autres fruits; mais peu de terre à bled, si ce n'est du côté de la Ba-

lagne & d'Aleria.

Les habitans vivent de légumes, de fromages; ils mangent beaucoup de chataignes; ils en font des pains & les portent dans des facs de peau de chevre avec des fromages de chevre, c'est-là toute leur provision; & ils dînent au bord d'une fontaine.

Cependant le fol de la Corfe est bien fertile & propre à toute sorte de culture; il y a peu de pays qui puissent égaler en beauté & en fertilité la plaine d'Aleria, même depuis Bastia jusqu'à Solenzara; elle a 25 lieues de long sur une & demie de largeur moyenne.

La partie voisine d'Alleria est sur - tout agréable, c'est le plus beau canton de l'île; cependant il y a peu de fourages, & sur la fin de la campagne en 1739, on étoit obligé de ramasser des feuilles pour les

chevaux.

L'air est généralement sain, excepté dans les plaines; elles ne sont habitables que huig

mois de l'année; on y descend en octobre, & l'on retourne sur les hauteurs au plus tard en juin. La-cause de leur insalubrité provient des marécages, des terres incultes, des herbes marines entassées sur les rivages, où elles tombent en putrésaction, des variétés de la tempérarure, sur tout de la nature accablante du Siroco, dont nous avons parlé ailleurs.

Les Corfes n'ont aucune forte de commerce ni de manufacture. Ils ne font que des draps groffiers pour leur usage, & leurs

fonliers.

Il y a des huiles dans la Balagne; Marseille en tire pour les favonneries; les Corses ne savent pas même faire de bonne huile, non plus que de bon vin : cependant avec des foins on en pourra tirer à cet égard un grand parti. Les habitans de la petite île de Capraia faisoient presque tout le commerce extérieur de la Corse. On ne comptoit encore que 3 à 4 cents matelots qui servoient à une petite exportation d'huile, de vins & de chataignes. La Corse a fourni pour la marine dans la derniere guerre, des bois de construction & du goudron, mais il y a des bois très-considérables dont on n'a pas encore pu faire l'exploitation. Les mûriers qui n'y étoient presque pas connus y réussissent parfaitement. Les François en ont beaucoup planté, & l'on y fait de la soie de très-bonne qualité.

On y trouve des golfes, des rades, & des ports affez vastes & affez surs pour recevoir de grandos flottes, spécialement

CHAP. XIX. De l'ile de Corfe. 473 Porto-Vecchio, le golfe d'Ajaccio, ceux de Sagone, de Calvi & de S. Florent.

La marée est d'environ un pied dans

le port de Bastia.

Les François dans les premieres guerres de Corse, y avoient pratiqué des chemins pour aller d'un canton à l'autre; mais les Corses accoutumés à gravir les montagnes comme leurs chevres, & qui trouvoient leur sûreté dans la difficulté même de voyager, avoient plutôt détruit qu'entretenu ces chemins; on s'en occupe actuellement, & l'on travaille même à un canal pour l'exploitation des bois.

Quant à la partie géographique de cette île, on peut voir l'atlas de Corse avec la description géographique & historique de M. Belin, 1 vol. in-4°. 1769, avec beaucoup

de cartes; prix 18 liv.

On trouve chez le Rouge une grande carte de cette île levée en 1740, fous M. de Maillebois; & chez M. Lattré une autre carte affez détaillée, fur laquelle on a gravé une notice de l'île. M. Robert donna en 1756 une carte où font les camps de M. de Maillebois.

Dès 1771 M. le duc de Choiseul fit commencer les opérations du terrier général; on a établi un bureau de géometres; on a divisé toute l'île en 50 grands triangles, on a mesuré en plaine une base de 9800 toises, & deux autres bases de vérification, avec une toise réglée sur celle de l'académie. On a mesuré tous les angles avec un graphometre à lunette, de six pouces

de rayon, & l'on a déterminé les distances à la méridienne & à la perpendiculaire sur une longueur de 98 milles, depuis le cap-Corse, jusqu'à Bonisacio. M. le Roy & M. Tranchot ont fait les opérations & les calculs. MM. Testevuide & Bedigis, directeurs de l'entreprise, en ont mis les détails sous les yeux de l'académie en 1784.

Il y a un ouvrage sur la minéralogie de la Corse, d'après lequel je vais en donner une idée; il est intitulé Mémoire sur l'Histoire naturelle de l'île de Corse, avec un catalogue lythologique de cette île, &c. par M. Barral, officier d'infanterie, & inspecteur général des ponts & chaussées de Corse, 1782. A Paris, chez Molini, Libraire, rue du Jardinet, un vol. in-8°, de 126 pages,

avec une carte de la Corfe.

Les fonctions de M. Barral lui ont procuré les moyens de bien connoître cette île, qui avoit été peu examinée pour le physique : dans les premiers temps de l'établissement des François, il y avoit des assassins de toutes parts, & l'on étoit rebuté par la difficulté de pénétrer dans des montagnes d'un aspect effrayant, parcourues seulement par quelques hommes, que la passion de la chasse, ou l'espoir de l'impunité y avoient conduits. Il étoit donc difficile d'y faire des recherches d'histoire naturelle, & il a fallu pour cela bien du temps & du courage. M. Barral en a rapporté une collection de pierres que plusieurs Tavans ont vue chez lui, à Paris, & il a composé le mémoire dont nous parlons,

CHAP. XIX. De l'île de Corfe. 475 que l'académie des sciences a approuvé avec éloges. Il a tracé une carte, dans laquelle il a distingué par différentes couleurs, les montagnes graniteuses, les calcaires, schisteuses, &c. du second ordre, & les calcaires de nouvelles formation, qui sont sur-tout

dans la partie orientale de l'île. La Corfe est divifée dans sa longueur par une chaîne de montagnes qui commence au nord vers le cap Corse, & finit du côté du midi, aux bouches de Bonifacio. Les douze premieres lieues de cette chaîne, depuis le cap Corse, jusqu'aux montagnes d'Asco, au-bas desquelles passe le fleuve d'Ostricone, sont moins élevées que le reste; cette partie est composée de pierres calcaires, de schistes, &c. Le reste est entiérement de granite. Les deux montagnes les plus élevées de cette chaîne, font Monte Rotondo & Monte d'Oro; le premier a 1549 toises au-deffus du niveau de la mer, & le fecond quelque chose de moins; il est à 5 lieues au midi de Corte. Les hauteurs des montagnes ont été déterminées, foit par la trigonométrie, foit par le barometre.

La chaîne de montagnes graniteuses qui partage la Corse dans sa longueur, servit de base à M. Barral; il remarqua d'autres montagnes moins élevées, par couches plus ou moins inclinées, appuyées à cette chaîne, & éparses çà & là : il les nomma montagnes du second ordre. Celles-ci surent les premières qu'il lui sut possible d'examiner, parce que l'on y ouvrit de

grandes routes, qui le mirent à même d'observer intérieurement la nature des différens rochers.

Les montagnes de la grande chaine, qu'il nomme du premier ordre, font en général des granites, comme nous l'avons dit. Dans ces granites l'on trouve des courans de bafalte & des laves de différentes efpéces. Indépendamment de ces matieres. l'on trouve de la pierre calcaire dans deux montagnes; elles font totalement isolées au milieu des granites, & beaucoup plus élevées que celles du second ordre. Cellesci contienent outre les pierres calcaires, & les schistes, les granites de seconde formation, les serpentines, les variolites, steatites, pierres ollaires, asbestes, amianthes, concrétions, tufs, & poudingues.

C'est dans ces montagnes, que l'on trouve très-abondamment de la mine de fer ochiedre, quelques mines de plomb tenant de l'argent; quelques mines de cuivre, d'antimoine, & des pyrites cuivreuses & martiales. Elles fournissent auffi des crystaux de roche; du spath, des

schorls de plusieurs especes.

Les montagnes de granite contiennent aussi dans leurs cavités, des crystaux de roche blancs, d'autres enfumés, & quelques - uns verd d'émeraude; c'est principelement au monte Rotondo, où ces trois especes se trouvent.

La grande chaîne graniteuse, est presque par-tout coupée par des courans de ave, dont l'épaisseur varie depuis deux

CHAP. XIX. De l'île de Corfe. 477 pieds jusqu'à douze; ces courans partent, ou du haut des montagnes ou de quelques points inférieurs; souvent ils arrivent jusqu'au fond des vallons, & d'autres sois ils se perdent à mi-côte.

L'adhérence intime des laves au granite, n'existe généralement qu'à la profondeur où l'humidité n'a pas pénétré. Les laves formées des parties plus homogenes que les granites, se sont moins détruites & s'élevent plus ou moins au dessus de ceux-ci.

M. Barral n'y a point découvert de basaltes en Prismes, voici la raison qu'il en donne: il considére les basaltes comme des laves, dont les courans parvenus jusqu'à la mer, dans leur état d'incandescence de fluidité, ont recu leur crystallisation par le contract de l'eau; ces basaltes devroient se trouver à l'extrêmité de chaque courant, dans le voisinage de la mer, mais le rivage où ils aboutissent ayant été dégradé par les vagues qui ont empiété sur la base des montagnes, en les bouleversant prodigieusement, les basaltes auront été ensevelis les premiers sous les slots.

Les montagnes les plus élevées du fecond ordre, font les calcaires fituées du côté de l'Italie, où le vent d'est cause sans cesse des atterrissemens & des dépôts calcaires, qui sont par couches horizontales. On y trouve aussi les schistes, les serpentines, les pierres ollaires, dans le nombre desquelles, il s'en trouve de propres à être travaillées sur le tour, sur-tout

celle du Fiumorbo, dont la couleur est verte; quelquesois mouchetée de noir. Il y en a près de Bastia d'une espece plus dure, dont le fond verd-obscur, contient des taches blanchâtres un peu chatoyantes, que l'on appelle à Florence verdi prato; le dessus de ces pierres, qui se trouve en decomposition, présente une matiere ferrugineuse cariée, dans laquelle les parties blanches présentent sans beaucoup d'altération une stéatite micacée.

Dans les rochers de pierre ollaire, on trouve affez généralement des asbestes qui paroissent en être la crystallisation. Les asbestes passent ensuite à l'état d'amiante, & l'amiante décomposé à celui d'argille, que M. B. croiroit propre à faire de la por-

celaine, en y ajoutant un fondant.

On trouve dans le mémoire de M Barral, un catalogue très détaillé de toutes les pierres de l'isle de Corse. Il croit que les Romains en ont tiré des granites, des porphyres, des jaspes : l'Italie fait un grand commerce de marbres avec le reste de l'Europe; la seule petite ville de Carrara, en sournit de brut ou de travaillé pour plus d'un million par an. On a en Corse les mêmes matieres, & la France pourra bien en tirer parti.

Quoique les especes d'animaux soient petites en Corse, elles ont de la vigueur. Il n'y a point de loups, mais les renards y sont voraces & dangereux pour les trou-

peaux.

Il n'y a d'espece particuliere que le moufouli CHAP. XIX. De l'ile de Corfe. 479 fouli ou mufione, que M. de Buffon appelle mouflon, & qu'il regarde comme la souche primitive de toutes les brebis; cet animal a du poil & non de la laine; mais la laine n'est pas un caractere effentiel & primitif de la brebis. Je finirai cet article de la Corfe, par une liste des ouvrages, où l'on peut trouver sur cette matiere de plus grands détails.

Histoire de Corse, contenant une description exacte de la situation, & de la nature de cette île, & du caractere de ses habitans; les divers changemens survenus, dans le gouvernement, &c. depuis les temps les plus reculés, jusqu'à présent. En flamand, avec une traduction abregée, faite & écrite en marge, par M. Hultz. 1732.

in-8°.

Histoire des révolutions de l'île de Corse, & de l'elévation de Théodore I. sur le trône de cet état, tirée des mémoires tant secrets que publics. La Haye, 1738, in-8°.

Memoires historiques militaires & politiques sur les principaux événemens arrivés dans l'île de Corse, depuis le commencement de l'année 1738, jusqu'en 1741, par M. Jaussin. Lausanne, Bousquet, 2. vol. in-12.

Description de la Corse, & relation de la derniere guerre. Paris, J. Chardon

1743, in-12.

Mémoire pour servir à l'histoire de Corse, par M. Frédérick. Londres, 1768, in-8°. Relation de l'île de Corse; journal d'un voyage dans cette île, & mémoire de Pas-

Tome IX.

482 VOYAGE EN ITALIE cal Paoli, par Jacques Boswell, tradults de l'Anglois, par J. P. J. Dubois. La Haye, 1769, in-12.

Relatione della Corfica, di Giacomo Boswell, trasportata in italiano, dall' origi-

nale inglese. Londra, 1769.

Giornale del viaggio fatto nell' isola di Corsica da Giacomo Boswell, con alcune memorie del generale Pasquale Paoli, che serve, di tomo 2. alla relazione della Corca. Londra, 1769, in-8°.

Historia del regno di Corsica dall' abbate Gio Vacchino, Cambiagi, 1770, 2.

vol. in-4°.

Histoire de la Corse, & de ses révolutions jusqu'à nos jours, par M. Germanes, A Paris, chez Costard, 1774, 3. vol. in-12.

Essai chronologique, historique & politique sur l'île de Corse, par M. Serrand Dupuis, Paris, chez Bastien, 1776, 1. vol in-12.



#### CHAPITRE XX.

#### Des Loteries d'Italie.

A loterie de Gênes, il gioco del lotto, ou Seminario, est celle qui a produit les loteries de tout le reste de l'Italie; tille sut établie en 1620, & elle l'a été en France en 1757 par les soins de M. Calsabigi. Avant ce temps-là nous avions en France plusieurs loteries, celle de S. Sulpice ou de Piété, celle des Communautés religieuses, & celle des Enfans trouvés, dans lesquelles les billets étoient de 24 sous; on a fait ensuite la loterie générale où les billets étoient de 3 livres, & la loterie de la ville, dont les billets étoient de 24 livres.

La distribution des lots s'y faisoit par une espece de regle d'alliage dont nous allons donner un exemple. Supposons, qu'il y ait en tout cent mille billets distribués à 24 sous, ou 120000 livres. On prélevoit le bénésice de 15 pour 100, en les supposant à 20 sous, c'est-à-dire, 15000; ensuite 10000 livres pour le douzieme du produit total, affecté à l'Eglise de sainte Geneviève, il restoit 95000 livres. Il y avoit six lots pour mille billets, c'est-à-dire, quatre-vingt-quinze mille livequ'on distribuoit en six cens lots, inégalement, & d'une manière qui étoit un peu

X ij

arbitraire. Par exemple, on faisoit un gros lot de 12000 livres, un de 4000 livres, douze de 1000 livres, vingt-un de 500 liv., & cinq cens soixante-cinq de 100; le total est 95000 livres: dans une pareille distribution il s'agit de présenter un appas déterminant dans les premiers lots, & de dédommager les Actionnaires qui ne les auront pas, avec l'espérance des petits lots.

Lorsque les loteries étoient à 20 sous le billet, on ne faisoit que prélever 15 pour 100 de produit total, le reste étoit employé à former les lots. Lorsqu'ensuite les billets furent mis à 24 fous, on prélevoit le douzieme; mais les 4 fous d'augmentation ne furent pas en pure perte pour le public; la moitié étoit employée à accroître les lots; cependant cette augmentation fit tomber sensiblement les loteries. Dans celles des anciennes loteries qui subsitent encore, les receveurs particuliers ont la liberté de renvoyer les billets qu'ils n'ont pu distribucr au public, & on leur en rend le prix. Alors ceux qui tiennent la loterie y perdent; ils mettent réellement 950 livres à la loterie par mille billets à 24 fous, puisque cette somme entre dans celle qui compose les lots. De plus leur bénéfice est moins grand de 150 livres, puisqu'il est de 15 pour 100, & l'Abbaye de sainte Geneviéve supporte aussi une diminution de 100 livres dans fon bénéfice, qui est le douzieme du produit réel. Dans la loterie générale à 3 livres le billet, les moindres lots étoient de 150 livres, & il y en avoit 12 fur mille billets; CHAP. XX. Des Lotèries d'Italie. 485 elle avoit le même objet que la loterie de Piété, & le Roi en repartissoit le bénéfice en œuvres pies. Dans la loterie de la ville à 24 livres le billet, on ne prélevoit que 10 pour 100, pour le bénéfice & les frais au lieu de 15 pour 100, il y avoit soixante billets gagnans par mille, & les moindres

lots étoient de 200 livres. Par arrêt du Conseil du 15 octobre 1757. on établit à Paris la loterie Italienne qui fut accordée à l'Ecole royale militaire; elle en a joui julqu'au 30 Juin 1776. Alors par un arrêt elle fut créée au profit de l'Etat, fous la dénomination de Loterie royale de France, & elle se tire le premier & le 16 de chaque mois. La maniere de la tirer, ainsi que les différentes façons de s'y intéreffer ou d'y mettre, sont expliquées fort au long dans les tablettes de la loterie, chez M. Lottin l'aîné, à Paris; mais le calcul des probabilités de cette espece de loterie ne fe trouvant expliqué nulle part, j'ai cru devoir ici en donner une idée.

Dans ces loteries il y a 90 nombres, & l'on en tire au fort cinq à chaque fois; le joueur ou celui qui met à la loterie, parie pour un des 90 nombres, pour deux, pour trois, &c., c'est-à-dire, par extrait, par

ambe, par terne.

Pour calculer la probabilité ou l'espérance qu'on a de ganner à cette loterie; la premiere chose qu'il faut connoître est le nombre des extraits, des ambes & des ternes qui sont contenus dans un nombre donné; la marche ordinaire des combinations nous

X iij

donnera facilement ces réfultats. Dans 90 nombres les cinq qui fortent sont compris dix-huit fois; il y a donc 18 contre un à parier qu'aucun des cinq ne sortira; ainsi la lotterie devroit donner dix-huit fois la mise à celui dont le nombre est sorti.

Pour trouver combien il y a d'ambes, (c'est-à-dire de couples de nombres) dans un nombre donné comme 5; on divise le produit des deux derniers nombres qu'il contient; c'est-à-dire 4 & 5 par le produit des deux premiers 1 & 2, le quotient donne le nombre d'ambes. Le produit de 4 par 5, c'est-à-dire 20, étant divisé par le produit de 1 par 2; c'est-à-dire, par 2, il viendra 10 au quotient; on en conclud qu'il y a 10 ambes dans eing nombres. En effet chacun des cinq nombres peut être joint avec les quatre autres, ce qui fait 20 ambes; mais comme 2 avec 3, ou 3 avec 2 ne se comptent que pour un seul ambe & ainsi des autres; cela se réduit à moitié ou à 10 ambes, c'est-à-dire que cinq nombres pris deux à deux se combinent de dix façons.

Le nombre des ternes ou des combinaisons des nombres qui se trouvent dans le nombre cinq pris trois à trois se trouve en divisant le produit des trois derniers nombres par le produit des trois premiers, ou le produit de 3, 4, 5, par le produit de 1, 2, 3; c'est-à-dire 60 par 6, & l'on a 10 pour le nombre des ternes ou le nombre des combinaisons des cinq nombres 1, 2, 3, 4, 5, pris trois à trois. On comprend en esset que puisqu'il y a 10 ambes, & que cha-

CHAP. XX. Des Loteries d'Italie. 487 cun des ambes peut se combiner avec les trois nombres qui ne sont pas compris dans cet ambe; il en résulte trente combinaisons, mais elles se réduisent au tiers lorsqu'on n'à pas d'égard au changement d'ordre. Car le même terne comme 2, 3 & 4 vient trois sois, chacun des trois nombres se combinant avec les deux autres; l'ambe 2 & 3 se combine avec 4, l'ambe 2 & 4 avec 3, l'ambe 3 & 4 avec 2, & c'est toujours le même terne, voilà pourquoi l'on ne prend que le tiers des trente combinaisons.

Ainsi les dix ternes contenus dans les

cinq premiers nombres font :

| 1, 2, 3 | I, 4, 5 |
|---------|---------|
| 1, 2, 4 | 2, 3, 4 |
| 1, 2, 5 | 2, 3, 5 |
| 1, 3, 4 | 2, 4, 5 |
| 1, 3, 5 | 2, 4, 5 |

On trouve de même qu'il y a dans les cinq nombres qui fortent cinq quaternes, & qu'il

n'y a qu'un seul quine.

Pour favoir combien il y a de quaternes dans les 90 nombres, ou de combien de manieres 90 nombres peuvent se combiner par cinq, on divisera le produit de 90, 89, 88, 87 & 86, ou 5273912160 par le produit de 1, 2, 3, 4, 5, ou 120; le quotient nous apprend que l'on peut prendre 90 nombres cinq à cinq de 43949268 façons différentes.

Ce calcul est plus simple, si au lieu de faire deux produits comme ci-dessus, &censuite la division de l'un par l'autre, on

X iv

divise par avance les premiers nombres par les derniers; dans l'exemple précédent on divise 90 par 1, & l'on a 90; par 2, & l'on a 45; par 3, & l'on a 15; par 5 & l'on a 3; on employe ce 3 à la place de 90; on divise aussi 88 par 4 & l'on a 22, c'est-à-dire qu'on multiplie 3 par 89, 22, 87, 86, & le produit est toujours le même que ci-dessus.

Il est encore plus facile, quand on veut toutes les combinaisons, de trouver d'abord les ambes, & de s'en servir pour trouver les ternes, ensuite les quaternes, parce qu'alors on n'a dans chaque combinaison qu'un seul multiplicateur & un seul diviseur de plus que dans la précédente, & l'on fait encore pour plus de facilité, la division d'un des multipli-

candes par le nouveau diviseur.

Ainsi pour trouver les ambes compris dans 90, on divise 90 par 2 & l'on a 45; on multiplie 45 par 89, & l'on a 4005 pour le nombre des ambes. Pour trouver les ternes de 90 on divise 4005 par 3 & l'on a 1335 qui, multiplié par 88, donne 117480 pour les ternes.

ternes.

Pour avoir les quaternes de 90, on divife le nombre des ternes par 4, l'on a 29370, & multipliant par 87 on a 2555190 pour le nombre des quaternes.

Les quines, cinquine, se trouvent aussi en divisant les quaternes par 5, & multipliant

par 86 & l'on a 43949268.

Cette regle se démontre par le raisonnement que nous avons fait sur les ambes & sur les ternes du nombre 5; dans 90, il est évident que chacun des 90 nombres fait un CHAP. XX. Des Loteries d'Italie. 489 ambe avec les 89 autres; mais de cette manière chaque ambe vient de deux façons différentes; ainsi il ne faut prendre que la

moitié du produit de 90 par 89; de même

à l'égard des ternes.

Chaque ambe forme un terne avec chacun des autres nombres, à l'exception des deux qui forment l'ambe dont il s'agit; donc chaque ambe forme 88 ternes, mais de cette façon chaque terne se trouve répété trois fois, puisque chacun des trois nombres qui le composent se combine avec les deux autres; il faut donc ne prendre que le tiers du produit des ambes par 88. Par la même raison chaque terne fait 87 quaternes, chaque quaterne sait 86 quinternes, & chaque quaterne se trouve quatre fois dans ce nombre-là, comme chaque quinterne s'y retrouve cinq fois.

Dans la loterie de Rome on peut mettre par extrait simple qu'on appelle per eletto, on y met sussi par premier extrait, second extrait, &c.; par ambe & par terne. On ne reçoit pas en Italie les combinaisons de 4 & de 5, parce que le fermier de la banque ne veut pas courir risque d'être ruiné par un coup de haz rd; mais on peut prendre 4 ou 5 nombres à r ison des ambes & des ternes qu'ils contiennent, en payant la même chose qu'on auroit payé pour chacun de ces nom-

bres féparément.

Les quaternes ont été établis en Allemagne où l'on paye 60 mille fois la mise, & en France en 1776 où l'on paye 75 mille fois. Ensin les quines ont été admis dans la lo-

terie royale de France en 1776, pour le profit seulement d'un million de fois la mise.

Quant on joue par premier extrait, & que le nombre qu'on a pris fort en effet le premier, on reçoit à Rome 70 fois la mise ou 70 écus pour un, quoique la chance soit de 90 pour l'entrepreneur. Si on met par second extrait, & que le nombre choisi sorte le second, c'est la même chose, & ainsi des autres; mais s'ils ne sortent pas à l'ordre & à la place qu'on a fixé, l'on ne gagne rien du tout.

Quand on a joué par eletto ou extrait simple, de quelle maniere & à quelle place que sorte le nombre, on a 14 fois sa mise, c'est cinq fois moins que dans l'extrait déterminé, parce qu'il y a cinq fois autant de

manieres d'y gagner.

Si l'on prend deux nombres par ambe, & qu'ils fortent tous les deux, on reçoit 12 ecus romains pour 4 bayoques, ou 266 \(\frac{2}{3}\) pour

un.

Si l'on prend trois nombres par terne, & qu'ils foient tous les trois dans le nombre des cinq que l'on tire, on a 1800 écus romains pour 35 bayoques, ou 5142 §

pour un.

Pour que le jeu fut égal entre le banquier & les pontes, que la recette du fermier fut égal à la perte, il faudroit dans le cas d'un extrait déterminé qu'on cût mis fur chacun des 90 nombres, & que le nombre forti produisit 90; si dans ce cas on suppose que les joueurs ont fourni par égale portion les 90 mises, & qu'ils parCHAP. XX. Des Loteries d'Italie. 49 i tagent le produit, il n'y a aucune perre; la recette est égale à la dépense, & l'espérance de chacun est égale à sa mise.

D'après ce cas qui est le plus évident & le plus simple de tous, passons à celui d'un seul joueur qui auroit pris un seul billet; il est sûr que son espérance sera la même, car elle est indépendante de celle des autres joueurs. S'il reçoit 90 dans le cas où son billet sortira, c'est comme si dans ce cas-là le fermier avoit pris les 89 autres billets pour son compte; il avoit une espérance 90 sois moindre que celle du fermier, mais c'est l'espérance d'une somme 90 sois plus considérable que celle qu'il a donnée au fermier; la probabilité 90 sois moindre est compensée par la grandeur de la somme 90 sois plus sons plus sorte, & le jeu est égal.

Ainsi quand on joue par extrait, on devroit recevoir pour le billet sortant 90, au lieu de 70 qu'on reçoit à Rome, c'est-à-dire, que le fermier retient 20 sur 90, ou 22 3 par cent, pour les frais de régie, le paiement de sa ferme, le bénésice de son entreprise & le risque de ses sonds.

Dans le second cas, c'est-à-dire, en pariant qu'un nombre sera du nombre des cinq, ou qu'il sortira, n'importe à quelle place, on retireroit toujours 90; mais dans la supposition précédente, où les 90 nombres ont été pris par 90 joueurs, pour rendre le jeu égal, il y en a en 5 qui auront également gagné, & le produit 90 serois à partager entre les cinq personnes qui

X vj

auroient pris ces cinq nombres, ainsi chacune devreit recevoir 18. On conçoit d'ail-leurs qu'il y a cinq fois plus d'espérance que dans le premier cas, puisqu'un nombre choisi peut sortir de cinq façons différentes, tandis qu'il ne pouvoit sortir dans le premier cas que d'une seule maniere; ainsi le profit doit être cinq fois moindre, ou seulement de la cinquieme partie de 90, c'estaddire 18, au lieu de 14 qu'on donne réellement, c'estadire, qu'on retient 4 sur 18 ou 22 pour cent de bénésice, de même que dans le cas des extraits déterminés.

Lorfqu'on prend cinq numéros par ambe, le produit doit être supposé partagé entre dix personnes, parce qu'il y a dix ambes dans les cinq billets qui fortent; mais il y a en total dans les 90 billets 4005 ambes. dont il y a pour chaque joueur la dixieme partie de 4005 ou 400 1 pour chacun; d'ailleurs il est évident que puisqu'il y a dix ambes dans les cinq nombres qui sortent, il y a dix contre 4005 à parier que l'ambe choisi, sera l'an de ceux qui fortira; ainsi l'espérance est de 1 contre 400 1, & la somme espérée doit être 400 - fois plus grande que la mife, pour que le jeu foit égal. Mais on ne donne à Rome que 266 à ensorte que le fermier y retient 33 ? pour cent.

Le profit est bien plus considerable dans le cas des ternes; lorsqu'on veut jouer à jeu égal, il faut supposer que les 117480 ternes qu'il y a dans toute la loterie aient été remplis, & que les 10 ternes qui CHAP. XX. Des Loteries d'Italie. 493 sortent, soient partagés entre dix personnes, chacun aura la dixieme partie de sa mise, c'est-à-dire, 11748, & con ne on ne paie à Rome que 5142 6, le sermier gagne

56 2 pour cent. Ainsi pour avoir l'espérance du profit pour un terne, on divise le nombre de tous les ternes qui sont dans 90 par le nombre des ternes qui fortent ou qui font compris dans cinq. Delà il suit que pour avoir l'espérance du quaterne, il faut diviser 2555190 par 5, & l'on a 511028. Enfin pour celle des quines il faut diviser 43949268 par 1, c'est-à-dire, que l'on a près de 44 millions contre soi; on devroit donc jouer 44 millions de fois, pour efpérer naturellement d'avoir le quine sur lequel on met; ainsi l'on devroit recevoir pour 20 fous, 44 millions, dans le cas où le quine fortiroit; on ne promet cependant qu'un million de fois la mise, suivant l'arrêt du conseil du 30 juin 1776, & c'est beaucoup, à considérer l'ordre moral. Il ne fut pas qu'il y ait un seul cas où un établissement puisse être renversé par un événement quel qu'il soit. Il est naturel que l'état ne veuille pas courir un si grand risque, mais il est naturel aussi qu'on ne mette que peu sur des quines, puisqu'il y a si peu d'espérance pour le joueur.

Le bénéfice de la loterie de Rome pour les ambes & les ternes étoit beaucoup plus considérable dans les commencemens qu'il ne l'est actuellement : on ne donnoit que 10 écus au lieu de 12 dans les ambes &

1000 au lieu de 1800 dans les ternes; c'étoit encore pire à Gênes où cette loterie a porté un argent immense autresois, & où l'on faisoit prendre des billets de l'extrêmité même de l'Italie, sans que personne est calculé l'extrême désavantage qu'il y avoit dans ce jeu-là.

Voici maintenant ce que les entrepreneurs des loteries dans différens pays, donnent

aux joueurs pour les extraits:

A Gênes 13  $\frac{3}{19}$ , à Rome & en Allemagne 14, à Paris 15, au lieu de 18 qui est le pair.

Pour les ambes, à Gênes 230  $\frac{10}{13}$ , en Allemagne 240, à Rome 266  $\frac{2}{3}$ , à Paris

270, au lieu de 400 1.

Pour les ternes, à Gênes 2857 <sup>1</sup>/<sub>7</sub>, en Allemagne 4800, à Rome 5142 <sup>6</sup>/<sub>7</sub>, à Paris 5500, au lieu de 11748.

Cela suffit pour faire voir l'extrême désavantage de la loterie, sur-tout à Gênes.

On ne permettroit pas entre particuliers un jeu aussi inégal, on traiteroit de fripons, Giocatori di vantaggio, ceux chez qui il se tiendroit; mais de la part du Souverain l'on considere ce bénésice commo un impôt qu'il met sur la solie de ses sujets.

Une personne qui prendroit pour son compte tous les billets, seroit assurée de perdre 22 ½ pour cent sur les extraits; 33 ½ sur les ambes & 56 ½ sur les ternes; plus l'on prend de billets, plus le désavantage est considérable; il arrive un terme où la possibilité de gagner se réduit à rien;

CHAP. XX. Des Loteries d'Italie. 495 ensuite elle se convertit en une perte affurée; par exemple celui prendroit 70 nombres par premier extrait, on par eletto, ne pourroit jamais gagner; car en supposant que le premier extrait tombât dans ses nombres & que les 5 billets gagnans s'y trouvassent aussi, il ne recevroit que 70, c'est-à-dire, autant qu'il auroit donné, & s'il prenoit plus de 70 nombres, il seroit sûr de perdre sa mise, ou en tout ou en partie.

Dans l'arrêt du conseil rendu en 1776; on a ajouté en France les chances d'extraits déterminés pour lesquels on donne 70 fois la mise au lieu de 90, les ambes déterminés pour lesquels on donne 5100, les quaternes à 75000, les quines à un million.

Le profit que l'expérience a fait reconnoître dans la loterie de Rome, est tel que la ferme en a été portée jusqu'à 144 mille écus romains; il y a encore 58 mille écus de frais.

On fait chaque année 9 tirages à Rome, & autant à Naples, pour lesquels on prend des billets à Rome, dont le profit & la perte demeure aux fermiers de Rome. On évalue leur recette annuelle à 5 ou 6 cent mille écus romains, environ a millions monnoie de France.

La ferme est partagée en 40 carats, ou 40 actionnaires dont chacun a 20 mille liv. de Luoghi di monte, ou de contrats, hy-potéqués à la sûreté des joueurs: ce fonds serviroit à les payer, en cas qu'ils ga-gnassent beaucoup plus que l'excédant de la recette sur la dépense.

Pour avoir une idée du profit des fermiers, voici le calcul que l'on peut faire si tous les nombres de la loterie se prenoient par extrait ou par Eletto, que la recette sut de 500 mille écus, la dépense de 200 mille, il yauroit à perdre pour les fermiers 18 pour cent de leur recette, car la dépense étant de 40 pour cent, & l'avantage de 22 ½ seulement, il y auroit 17 ½ de perte, & si tous les nombres étoient également chargés, ils perdroient 89 mille écus par année; aussi leur avantage ne roule-t-il pas sur les extraits, ni même sur les ambes.

Si tous les nombres se prenoient par ambes, l'avantage des fermiers n'étant que de 33 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> & les frais de 40 pour cent, il y auroit 6 <sup>3</sup>/<sub>5</sub> par année de perte réelle, qui monteroit à 33 mille écus par année.

Mois si tous les ternes étoient remplis, l'avantage des sermiers qui est de 56 ; par cent, excédant la dépense (qui est 40) de 16 ; par cent, ils gagneroient plus de 80 mille écus, & chacun des 40 actionnaires tireroit plus de 2000 écus, c'est-à-dire, plus de 50 pour cent de ses sonds, sans compter l'intérêt ordinaire qu'ils prelevent d'abord.

Si l'on suppose le revenu de 600 mille écus, au lieu de 500 mille, l'avantage sera plus considérable pour le fermier,, car alors la dépense étant de 33 ' pour cent la perte dans le cas des extraits seroit de 11 1; on seroit à-peu-près au pair pour les ambes, & le profit sur les ternes seroit de 22 3 ou de 137 mille écus romains.

CHAP. XX. Des Loteries d'Italie. 497

Si les nombres de la loterie ne font pas tous également chargés, les fermiers courent rifque de gagner plus ou moins, mais plus ils font dispersés, plus le fermier approche du gain que l'on vient de calculer pour le

cas oil ils sont également chargés.

Ce font donc les ternes seuls qui empêchent les fermiers de la loterie de se ruiner, & qui assurent leur fortune; on estimoit en 1765 leur profit dans l'état ordinaire des choses, année commune à Rome, de 30 ou 40 mille écus romains, ensorte que l'excès de l'avantage des ternes sur le désavantage des ambes & des extraits se réduit à six ou à 8 pour cent de la recette totale, quoiqu'il soit encore 19 ou 25 pour

cent du fond des fermiers.

La recette des extraits, est ordinairement de 50 mille écus. La recette des ternes est plus grande que celle des ambes, par deux raisons, premierement, parce que celui qui met sur trois nombres, paye pour chacun des trois ambes qui y sont compris 13 ½ bayoques, & 35 pour le terne; cette maniere de mettre à la loterie est fort ordinaire: en second lieu, il y a beaucoup de gens qui prennent plusieurs nombres à la fois, en mettant sur tous les ternes qui y sont rensermés, & le nombre des ternes est beaucoup plus grand que celui des ambes, puisque dans 15 nombres, il y a 105 ambes & 455 ternes. Ce sont là les deux moyens qui enrichissent le fermier.

L'extraction, ou le tirage se fait à Rome, sur le balcon du palais de monte citorio,

(T. IV, pag. 512), à la vue de tout le peuple qui ne manque pas de se rassembler, & qui y prend le plus grand intérêt.

Dans le temps que la loterie de Naples est sur le point de se tirer, la curiosité augmente à Rome, les paris redoublent, & jusqu'à ce qu'on ait reçu avis du tirage de Naples & des nombres qui sont sortis, l'on est reçu à prendre dans les bureaux de Rome des billets dont le sort dépend du tirage de Naples; cela fit naître à des fripons adroits l'idée d'être avertis deux heures après le tirage, des nombres qui seroient sortis. pour alier prendre des billets avant l'arrivée de la poste; ils y employerent les signaux qu'on se donnoit la nuit sur les montagnes, & qui étoient répétés d'une montage à l'autre; on voit à la vue simple à plus de 30 lieues de distance l'éclair de quatre livres de poudre allumée; on s'en est servi dans les opérations géographiques, faites par des triangles en France & en Allemagne pour la mesure de la terre, & pour les cartes qu'on a dreffées. Dans le temps qu'on parloit tant en Allemagne de la paix qui se négocióit à Paris on eut pu apprendre par cette voie dans l'espace de quelques minutes de temps la signature du traité ou la rupture des conférences. Mais on ne tarda pas d'être instruit à Rome de cette friponnerie & il étoit aife de s'en garantir.

A Naples la loterie n'est point en ferme;

on la régit pour le compte du roi.

Les loteries de GENES se tirent dix fois

CHAP. XX. Des Loteries d'Italie. 499 l'année dans le palais; elles étoient affermées en 1765, 306 mille livres de Gênes. On fupposoit que la recette totale alloit à 700 mille livres du pays (580 000 de France) qu'il y en avoit 329 000 pour les lots, 306 000 pour la camera, & 65000 pour les frais & le bénéfice.

Il y a deux loteries à Gênes, l'une est appellée delle zitelle, & l'autre seminario. La premiere contient les noms de 90 silles à doter, à qui l'on donne une aumône de 100 livres pour chacune; il y a par conséquent 90 numéros, on la tire 8 sois

l'année.

On donne 7 livres 12 fous pour avoir 100 livres par extrait fimple, 1 liv 10 fous par extrait déterminé, prima efiratta, 2 liv. 12 fous pour avoir un ambe de 600 liv., & 2 liv. 2 fous pour gagner un terne de 6000 liv. Nous avons comparé ce calcul

avec le pair du jeu.

La feconde espece de loterie, celle du feminario, ou des sénateurs, se tire deux fois l'année, en juin & en décembre; on l'appelle seminario parce que les noms dont on sert & sur lesquels on joue sont ceux de la liste des sénateurs, appellée feminario; on tire au sort tous les six mois, 3 gouverneurs & deux procurateurs, eccellentissimi, ou supremi sindicatori, & l'on joue sur les noms qui doivent sortir.

Il y a dans la boite les noms de 120 personnes vivantes, & en outre les noms de ceux qui sont morts, sans jamais avoir été tirés, & qu'on ne remet plus quand ils

500 VOYAGE EN ITALIE, viennent à fortir. Le total peut aller à près de 400. Les noms qu'on tire aux deux extractions que l'on fait dans l'année ne font pas toujours ceux de gens propres à la place. Il y a des morts & des absens, & des personnes exclues à raison de parenté. Ainsi il faut tirer ordinairement de la boîte bien plus de cinq noms à chaque extraction: quelquefois on en tire 10 & jusqu'à 15. On peut mettre sur les cinq premiers, qui viennent, capables ou non, & c'est ce qu'on appelle jouer per estrato; il est indifférent alors quil y ait empêchement à remplir la place, de la part de celui dont le nom est forti, mais comme le nombre des noms est fort grand, on a peu d'espérance pour celui qu'on a pris. L'on ne payoit en 1765 que I liv. pour gagner ainsi 100 liv. par premier extrait; 1 liv. 8 fous pour un ambe de 600 liv. &

conque des cinq premiers.

On peut jouer pour ne gagner qu'à ceux qui feront véritablement élus & c'est ce qu'on appelle per eletto; on paye davantage dans ce cas-là. A chaque extraction on doit tirer cinq personnes. Il y en a qui sont propres à l'une & à l'autre place, & c'est ce qu'on appelle eletto netto. Plusieurs ont quelque empêchement pour être ou gouverneurs ou procurateurs, à raison, par exemple, de parenté dans l'un & l'autre collége, ou pour n'avoir pas encore-rempli l'intervalle requis pour pouvoir entrer dans le même collége. Si l'on joue un de ceux-

1 liv. 4 fous pour un terne de 6000 liv. mais on payoit 5 liv pour un extrait quel-

CHAP. XX. Des Loteries d'Italie. 501 ci, on gagne en supposant qu'il soit élu pour l'un des deux postes, c'est un eletto brutto; on paye moins que pour un eletto netto. Pour le primo eletto on payoit I liv. 11 fous pour gagner 100 liv.; 2 liv. 15 fous 2 deniers pour un ambe de 600 liv. & 2 liv. 5 fous 2 deniers pour un terne de 6000 liv. On ne paye pas toujours également, parce qu'il n'y a pas toujours le même nombre de noms dans l'urne pour pouvoir en être extraits, ni le même nombre de personnes éligibles, attendu qu'on ne complette qu'une fois l'an le nombre des 120 vivans. Pour la facilité des joueurs, on publie avant le tirage la liste de ceux qui composent la magistrature de Gênes, lista del seminario, il y en avoit 86 en 1765. Lorsque ceux dont les noms font extraits, ont une empêchement perpétuel, on ne les remet plus dans le buffolo: que si l'empêchement n'est qu'accidentel & paffager, comme à raison de parenté actuelle dans le sénat , l'extraction finie , ils sont remis dans l'urne.

Dans la loterie de Milan qui se tire treize sois l'année on ne tire que 3 billets sur les 90. Il y a sur chacun des 90 bil-

lets le nom d'une femme.

Les conditions de cette loterie doivent être meilleures pour le gagnant puisque la probabiliré est beaucoup moindre.

En pariant pour ambe, on paye 52 fous

pour gagner 600 livres.

En pariant pour terne on paye 42 fous pour gagner 6000 liv.

En pariant pour le premier nombre qui fortira, on paye 32 fous & l'on reçoit Too liv.

En pariant pour l'un des trois qui for-tiront, on paye 7 liv. 12 fous, & on reçoit 100 liv. en cas de gain.

Outre cela, les ambes qui gagnent recoivent encore le dix pour cent de bénéfice au-dessus de ce qui leur revient; mais à condition qu'en pariant pour ambe, on

ait aussi parié pour terne.

La compagnie qui tient cette loterie & qui se nomme la regia impresa generale del seminario di Milano, payoit en 1765 à la chambre royale 122550 livres, & de plus pour certains droits honorifiques ou redevances dues à la même chambre royale 25141 liv. en tout 147691 livres.

A en juger par le prix de la ferme, par l'empressement du peuple & par les dehors de ceux qui la tiennent, il y a lieu de

croire qu'ils y gagnent beaucoup.

La loterie de Turin se tire 15 fois l'année, elle étoit affermée 140 mille livres.

Tome I, p. 274.

Je finirai cet article par un fait qui est utile pour les joueurs de loterie : à Gênes, dans la boîte des sénateurs il y a trois ou quatre cents noms, comme nous l'avons dit: on remarquoit comme une chose extraordinaire qu'il y en avoit un qui n'étoit jamais forti depuis 1620, quoiqu'on fasse l'extraction deux fois l'année : c'est celui de Benedetto Gentile, le même à qui l'on dût l'établisCHAP XX. Des Loteries d'Italie. 503 fement de la loterie (a). Le peuple étonné de la fingularité qu'il y avoit de ne voir jamais fortir ce nom-là, disoit que le diable avoit emporté la personne & le nom; un établissement qui a ruiné bien des citoyens, méritoit peut-être qu'on le dit; mais une renovation de la boîte ayant obligé d'en faire l'ouverture & la vérification, on reconnut que le nom de Gentile y étoit bien, quoiqu'il n'eut jamais paru dans le tirage; cela fait voir que l'espérance de ceux qui suivent des nombres obstinément, peut être trompée bien long-temps, & qu'on peut même avec une grande fortune se ruiner totalement, comme il y en à des exemples.

(a) Ce fut auffi lui qui la ville, & fonda un refit bâtir le pont de Corpigliano, au couchant de



## CHATITRE XXI.

Sur le Jaune de Naples & sur la fixation du Pastel.

AE jaune de Naples, ou Giallolino, est une couleur fort ulitée parmi les peintres; on l'emploie dans la miniature, & elle donne une couleur de citron plus solide que les orpins & le massicot; mais sa cherté fait qu'on l'épargne dans les grands ouvrages. Les physiciens ont été jusqu'ici trèspartagés sur la nature de cette couleur. dont on fait à Naples un grand secret. Suivant M. Pomet, c'étoit un soufre recuit : suivant l'encyclopédie, au mot Fresque, c'étoit une crasse des mines de soufre. M. Montami crut que c'étoit un ocre martial calciné par le Vésuve. Mais M. Pott pensoit que c'étoit une production de l'art. M. Fougeroux, de l'académie royale des sciences, ayant fait des expériences sur le jaune de Naples, a jugé que le plomb en étoit le principal ingrédient. Mém. de l'Acad., 1766, p. 303. Voici en effet la méthode usitée à Naples pour cette préparation, & qui me fut communiquée par le prince de S. Severo, dont j'ai parlé fort au long. T. VII, p. 63 & fuiv.

On prend du plomb bien calciné & paffé au tamis, avec un tiers de son poids d'an-

timoine

CH. XXI. Jaune de Naples, &c. 505 timoine pilé & tamisé : on mêle exactement ces deux matieres, & on les passe de nouveau par le tamis de soie : on prend ensuite de grandes assietes plates de terre cuite non vernissées; on les couvre d'un papier blanc, où l'on étend la poudre fur une épaisseur d'environ deux pouces : on place ces assietes dans un fourneau à faience, mais seulement à la partie supérieure du fourneau, pour qu'elles ne reçoivent pas un feu trop violent; la réflexion de la flamme, ou le réverbere leur suffit : on retire ces matieres en même temps que la faïence; on y trouve alors une substance dure & jaune, que l'on broie sur le porphyre avec de l'eau, & que l'on fait ensuite sécher pour s'en fervir au besoin; c'est ce qu'on appelle Jaune de Naples.

LA PEINTURE en pastel a tant de Pointures moëlleux, & tout à la fois si peu de contistance, qu'on a souvent désiré de pouvoir en fixer les couleurs. On fait que les crayons, ou pastels qu'on y emploie, ne laissent sur le papier qu'une poudre fine qui s'y attache fans le fecours d'aucune humidité ni d'aucun gluten; cette espece de poussiere n'y est étendue & appliquée que par le seul frottement du doigt, & il suffiroit d'y passer la main pour la faire tomber : la glace même qu'on y met pour défendre cette peinture, n'en assure pas la solidité; un coup, une secousse, un ébranlement, fait tomber la fleur du pastel, & emporte la fraîcheur du coloris malgré la glace. D'aillours la difficulté de trouver

Tome IX.

des glaces d'une certaine grandeur, restreint à des bornes étroites la peinture en

pastel.

Ces considérations ont fait tenter divers moyens pour fixer le pastel, c'est-à-dire, pour fraper cette poussiere de crayons, & la faire adhérer sur le fond du tableau. & M. Loriot, célébre méchanicien de Paris, y est parvenu avec succès, mais sa méthode n'étoit point connue du public, lorsque le prince de San Severo s'en occupoit. Cette opération est difficile; on ne peut paffer sur le tableau aucune espece de pinceau trempé dans une liqueur propre à en fixer la volatilité, parce qu'il emporteroit la couleur: on ne peut pas plonger le papier dans la liqueur, comme on le fait pour fixer les dessins au crayon; il en résulteroit deux défauts essentiels; les couleurs qui ne peuvent souffrir l'humidité, telles que le jaune de Naples, l'orpiment, la lacque, le noir de fumée, seroient détachées par le contact de l'eau, & se répandroient à sa surface; les clairs qui sont comme l'ame du tableau, & qui relevent la vivacité des couleurs, seroient ternis par l'humidité, & prendroient une teinte obscure comme dans les vieux tableaux à Phuile.

On tenteroit inutilement d'exposer le tableau sur la vapeur d'une liqueur échaussée, pour fixer le pastel par la chaleur & l'humidité, car les parties glutineuses n'étant pas les plus volatiles, ne s'élevent point assez dans cette vapeur pour produire la fixaCH. XXII. Jaune de Naples, &c. 507

Après avoir éprouvé toutes ces difficultés, le prince de San Severo examina s'il feroit possible de fixer ces couleurs en humectant le papier par derriere seulement, mais il se présentoit encore ici de nouvelles difficultés; une eau gommeuse, propre à fixer les pastels, étendue avec un pinceau derriere le tableau, humecte fort bien certaines couleurs, mais la lacque, le jaune de Naples, & quelques autres, restent toujours séches & ne se fixent point. Une matiere huileuse, quelque transparente & quelque spiritueuse qu'elle soit, ternit les couleurs, & leur ôte leur plus bel agrément. L'huile de térébentine, quoiqu'elle foit claire comme de l'eau, a le même inconvénient; d'ailleurs elle s'évapore dans l'espace de deux ou trois jours; les couleurs alors ne restent pas bien fixées, & s'enlevent avec le doigt. La gomme copal, la gomme Elemi, le fandarach, le mastic, le karabé, & généralement tous les vernis à l'esprit-de-vin & les résines obscurcissent les couleurs, & rendent le papier transparent, nébuleux & comme semé de taches.

La colle de poisson est la seule matiere Usage de la que le prince de S. Severo ait trouvée pro-colle de pois-pre à cet usage : voici son procédé. On son. prend 3 onces de belle colle de poisson, que les Italiens appellent Colla a pallone, on la coupe en écailles minces, & on la met infuser pendant 24 heures dans dix onces de vinaigre distillé; on met là-dessus 48 onces d'eau chaude bien claire, & on remue

ce mélange avec une spatule de bois, jusqu'à ce que la colle soit presque entiérement dissoute. Ce mélange étant versé dans un vase de verre que l'on ensonce dans le sable à deux ou trois doigts de prosondeur, on met le bain de sable sur un sourneau à seu de charbon; mais on le ménage de saçon que la liqueur ne bouille jamais, & qu'on puisse même toujours y tenir le doigt; on la remue souvent avec la spatule, jusqu'à ce que la dissolution soit ensière; après quoi on laisse refroidir la matierc, & on la passe par le filtre de papier gris sur un entonnoir de verre, en observant de changer le papier quand la liqueur a trop de

peine à passer.

S'il arrive qu'on n'ait pas mis affez d'eau, que la colle soit d'une qualité plus glutineuse, qu'elle ait de la peine à passer, & qu'elle se coagule sur le papier, on y ajoute un peu d'eau chaude, on fait dissoudre la matiere avec la spatule de bois, & on la filtre. L'expérience fait juger de la quantité d'eau nécessaire pour cette opération. Quand la liqueur est filtrée, on la verse dans une grande bouteille, en mettant alternativement un verre de la dissolution & un verre d'esprit-de-vin bien rectifié, pour qu'il y ait un égal volume plutôt qu'un poids égal des deux liqueurs; la bouteille étant bouchée, on la fecoue pendant un demi-quartd'heure, pour que les liqueurs soient bien mêlées, & l'on a tout ce qui est nécessaire pour la fixation du pastel.

Le tableau qu'on veut fixer, étant placé

CH. XXI. Jaune de Naples, &c. 509 horisontalement, la peinture en dessous, bien tendu par deux personnes, on trempe un pinceau doux & large dans la composition décrite ci-dessus; il faut que le pinceau soit de l'espece de ceux qu'on emploie pour la miniature, mais qu'il ait au moins un pouce de diametre; on le passe sur le revers du papier jusqu'à ce que la liqueur pénetre bien du côté de la peinture, & que l'on voie toutes les couleurs humectées & luisantes comme si l'on y avoit passé le vernis; la premiere couche pénetre promptement à cause de la sécheresse du papier & des couleurs absorbantes : on donne une seconde couche plus légere; il faut avoir soin de donner ces couches bien également, & de maniere qu'il ne s'y fasse aucune tache, après quoi l'on étend le papier sur une table bien unie, la peinture en-dehors & le revers sur la table, pour l'y laisser fécher à l'ombre, & peu-à-peu; il suffit de quatre heures en été, & l'on a un tableau fixé, sec, sans aucune altération, & fans aucun pli; quelquesois il y a des couleurs qui ne le fixent pas affez par cette premiere opération, & l'on est obligé de donner une nouvelle couche de la même façon que la précédente.

Il est utile que le peintre repasse enfuite les couleurs avec le doigt l'une après l'autre, chacune dans son sens, de la même façon que s'il peignoit le tableau; ce qu'on peut faire en trois ou quatre minutes de temps, pour ôter cette poussière sine, qui étant détachée du sond, pour-

Y iij

510 VOYAGE EN ITALIE, roit n'être pas adhérente & fixée.

Cette maniere de fixer le pastel paroît simple & facile; l'altération qu'elle cause dans les couleurs est insensible, & le P. de S. Severo assuroit que sa solidité étoit telle, que l'on pouvoit nettoyer le tableau sans gâter la couleur; cette colle donne de la force au papier, de maniere qu'on peut l'attacher à la muraille, & le coller sur toile encore plus facilement que le papier ordinaire; le vinaigre distillé contribue à chasser les mites qui gâtent souvent les pastels.

On peut aussi coller le papier sur une toile avant que de le peindre, pourvu qu'elle soit claire, & qu'on se serve de colle d'amidon; on fixe le pastel de la même manière, en employant seulement un pinceau qui soit un peu plus dur, & en appuyant un peu plus fort pour que la liqueur pénétre de l'autre côté; il faudra plus de temps pour le sécher, mais l'effet sera le même pour la

fixation du pastel.

La méthode de Loriot a été publiée en 1780, & je vais en donner un extrait : on prend une chopine d'eau bien pure, dans laquelle on fait dissoudre la valeur d'environ deux gros de bonne colle de poisson, que l'on coupera dans le plus grand nombre des morceaux possible pour en hâter la dissolution. On fait bouillir cette eau dans le vase où on l'a mise, au bain-Marie, jusqu'à la parfaite dissolution de la colle; & asin qu'il ne reste aucun dépôt, on passe cette eau dans un linge; on en

CH. XXI. Jaune de Naples, &c. 511 verse une portion encore chaude dans une soucoupe, à mesure qu'on en a besoin, en observant d'ajouter une quantité d'esprit-de-vin de la meilleure qualité, dont la quantité doit être le double de la portion

d'eau collée mise dans la soucoupe. On prend une vergette de poche ordinaire dont les crins soient un peu courts, l'on trempe les crins de la vergette dans la soucoupe, pour les imbiber, en observant d'en ôter ensuite la plus grande partie qui s'y fera attachée, afin que la vergette n'en foit en quelque sorte qu'humectée; & on ôtera cette plus grande partie en passant fur les crins de la vergette, à diverses reprises, le bout recourbé d'une baguette de fer triangulaire, de maniere à presser ses crins, en tirant toujours à foi, c'est-à-dire, dans le même sens. On présentera la face de la vergette à la distance de huit à dix pouces du tableau, en passant la partie recourbée de la verge de fer, de maniere à presser légerement ses crins par une des carnes de la verge de fer, toujours dans un même sens, comme on l'a dit ci-dessus; d'où il réfultera, une espece de vapeur ou de rosée presqu'imperceptible, qui sera lancée par l'échappement de chaque crin, d'aplomb sur le tableau, & dont le mélange d'esprit-de-vin & d'eau collée, pénétrant à la fois le pastel, viendra nécessairement à bout de le fixer.

On continuera à promener successivement la vergette humeclée avec les mêmes précautions, c'est-à-dire, toujours en la compri-

mant, à l'aide de la verge de fer, sur toute la superficie du tableau, en observant de tremper la vergette, à mesure que l'on s'appercevra qu'elle aura besoin d'être humectée de nouveau.

Quand toute la furface du tableau aura été ainsi impregnée de cette rosée, on la l'iffera fécher, & l'on recommencera enfuire l'opération, une seconde & même une trosseme fois.

J'ai oui dire que quand Loriot voulut faire voir à l'académie de peinture combien il ménageoit les couleurs dans la fixation du pastel, il présenta un tableau qu'il avoit divifé en quatre; deux parties en échiquier, ou en diagonale, étoient fixées, & les deux autres ne l'étoient point; cependant on n'y appercevoit aucune différence pour le ton de couleur, ni pour la fraîcheur du tableau. Mais c'est une chose certaine que toute liqueur, quelque transparente qu'elle soit, produit une petite teinte sur le pastel, principalement dans la lacque, & dans les couleurs obscures, assez légere, il est vrai, pour ne faire aucun tort au tableau, mais telle cependant qu'on ne pourroit pas confondre la partie fixée avec une partie qui n'auroit point été mouillée; il y avoit donc sans doute un tour de main, & l'on s'en seroit affuré en donnant à Loriot la moitié d'un tableau à fixer, en réservant l'autre moitié pour en faire ensuite la comparaison après la fixation. Il est probable qu'il passa dans les endroits qu'il vouloit réserver, une liCH. XXI. Jaune de Naples, &c. 513 queur propre à humecter aussi bien que la colle, mais non pas à fixer le pastel : on peut se servir , par exemple, d'un mélange composé moitié d'eau, moitié d'esprit-de-vin, parce que l'eau seule ne pénétreroit pas certaines couleurs qui sont immiscibles à l'eau, comme on l'a vu plus haut. En frottant avec le pinceau trempé dans cette liqueur les parties qu'on ne veut pas fixer, elles prennent la même teinte que celles qu'on a fixées avec la colle préparée, dont on a vu la composition, & il est impossible d'en faire la différence.

Le prince de San Severo avoit aussi une méthode pour peindre en passel sur de la toile de Hollande, méthode plus solide, plus commode que celle de peindre sur le papier, & qui donne plus d'éclat aux couleurs.



#### CHAPITRE XXII.

Du travail des Cordes à boyaux, & des Tanneries.

A fabrication des cordes de violon l'Italie; Naples & Rome en fournissent toute l'Europe, & il y a toujours beaucoup de mystere dans ces branches exclasives de commerce. On peut voir dans l'encyclopédie à l'article Boyaudier, que ceux même de Paris, qui sont au nombre de huit, & qui travaillent au fauxbourg Saint-Martin près de Montfaucon, font un grand secret de leurs procédés, quoique leurs cordes fervent moins aux instrumens de musique, qu'aux horloges & aux raquettes, & pour battre & voguer la capade ou l'étoffe des chapeliers. Il s'en fabrique quelques - unes à Toulouse, à Lyon, à Marfeille, mais toujours avec beaucoup de secret. Cela m'a fait désirer de connoître la fabrication de Naples qui est la plus estimée. M. Angelo Angelucci, près de la fontaine des serpens, a bien voulu se prêter à ma curiosité; c'est celui qui en faisoit le plus grand commerce, car il employoit plus de cent ouvriers dans les différens endroits du royaume, où l'on peut avoir facilement la matiere premiere. C'est avec les boyaux des agneaux de

CHAP. XXII. Cordes à boy. &c. \$15
fept à huit mois, que l'on fait les meilleures cordes de violon; il ne faut pas
que les agneaux passent un an; ceux des
mois d'août & de septembre sont les meilleurs, parce qu'au commencement de l'été
ils ont sept à huit mois, qui est l'âge le
plus convenable, & parce que l'été est
la saison la meilleure; le boyau s'étend
mieux, il est plus lisse, plus sec & plus
sonore.

Il n'est pas surprenant qu'en France on soit moins porté à ce travail; on tue peu d'agneaux de si bonne heure; on les réserve pour le commerce de la laine, & on les laisse grandir, au lieu qu'en Italie on en tue un nombre prodigieux avant un an. Les boyaux de veaux sont trop gros, ils n'ont pas la même délicatesse & la même harmonie; les boyaux de mouton sont dans le même cas, ils ne peuvent servir que pour les grosses cordes.

M. Angelucci emploie quatre personnes à Naples, qui vont deux sois le jour dans les quatre coins de la ville chez les Caprettari, especes de Bouchers qui vendent les chevreaux & les agneaux; on ramasse les boyaux, on les paye 5 grains, ou 4 sous 3 deniers & denti chacun; mais comme ils se rompent souvent, il y en a beaucoup de

perdus.

On fépare ces boyaux en neuf fortes différentes, suivant leur qualité, leur épaisfeur, ou leur force, qui les rend propres à différentes especes de cordes. Ils ont alors environ 50 pieds de long; on coupe la par-

Yv

516 VOYAGE EN ITALIF.

tie la plus grosse pour des cordes communes, parce qu'elle ne devient pas aussi lisse que le

reste du boyau.

On met tremper ces boyaux dans de l'eau fraîche pendant 24 heures, on les nettoie ensuite avec un morceau de canne de jonc, pour en ôter les excrémens, la graisse & les membranes inutiles.

Eau forte.

On les met dans une eau alkaline, qu'on appelle dans ces atteliers eau forte. Pour composer cette eau on met sur environ 200 pintes d'eau 20 livres de lie-de-vin brûlée, cela fait l'eau la plus forte; la plus foible, par laquelle on commence, doit être étendue dans quatre sois plus d'eau, ou à raison de quatre livres de matiere alkaline pour 200 pintes d'eau; la premiere eau est si foible qu'à peine y apperçoit-on le goût de l'alkali en la mettant sur la langue.

On met ensemble dix boyaux dans une terrine pleine de cette premiere eau; on la change quatre fois le jour; à chaque fois on manie les boyaux d'un bout à l'autre, & on les laisse quelques momens à sec. Tous les jours on augmente la force de l'eau, & l'on met les boyaux dans des eaux de plus en plus fortes, en augmentant la dose de l'eau la plus forte qu'on mêle avec

la plus foible.

Quand ils ont été dégraissés & attendris pendant huit jours par cette eau alkaline, on les assemble pour les tordre; on ne met que deux bayaux ensemble pour les petites cordes de mandolines, trois pour la premiere corde de violon, sept

CHAP. XXII. Cordes à boy., &c. 517
pour la derniere, on en assemble 120 pour
les plus grosses cordes de Contra - basso;
quelquesois on en met jusqu'à 300, mais
c'est pour d'autres usages auxquels on peut
employer également les cordes de boyau,
& non pas pour les instrumens de musique.

Pour tordre ces boyaux on fait une dixaine de tours avec une roue à manivelle; tout de fuite on les tend fur un chassis appellé *Telaro*, où il y a un grand nombre de chevilles, fur lesquelles on les passe, & l'on porte le chassis dans l'é-

tuve.

L'étuve est une petite chambre de 12 à 15 pieds de long, bien fermée, échaufée modérément, & de maniere à faire fécher les cordes dans l'espace de 24 heures; on les laisse d'abord simplement dans l'étuve, mais ensuite on y met du soufre pour les blanchir : il faut deux livres & deraie de soufre pour les 24 heures; on l'alume, il brûle pendant six heures, mais la vapeur suffit ensuite; étant arrêtée dans l'intérieur de cette étuve, elle blanchit les cordes à mesure qu'elles séchent.

Quand les cordes fortent de l'étuve, & avant qu'elles soient parfaitement séches, on les tord encore avec la roue; ensuite on les essuie avec des cordes de crin tressées grossiérement, dont on entoure chaque corde à boyau, & que l'on promene du haut en bas, pour nettoyer la corde par le frottement & les inégalités de ce

crin.

On les tord encore un peu, seulement avec la main, fur-tout celles qui sont groffes; & on les laisse fecher entierement; eing à fix heures sussifient quand il fait beau. On les coupe alors en les ôtant de dessus le chassis, on leur donne huit palmes ou six pieds & demi de longueur, quelquefois six palmes seulement; on v met un peu d'huile pour les adoucir, & on les plie autour d'un mandrin, ou cylindre de bois, appellé Bussolotto, pour en faire de petits paquets, qu'on assemble ensuite sous différentes formes, & auxquels on donne différens noms; on les appelle, par exemple, Favetta, quand l'assemblage des paquets a une forme cylindrique.

Le temps où l'on travaille le plus dans ce métier de Cordaro, ou boyaudier, est depuis Pâques jusqu'à la sin d'octobre, parce que la chaleur est savorable à ce travail; les saisons variables où il y a des successions de froid & de chaud, sont incommodes, parce qu'on est obligé de rendre l'eau plus sorte quand il fait plus chaud,

pour prévenir la corruption.

Le degré de force de ces eaux est la partie la plus délicate de l'art: pour bien connoître à l'œil & au toucher ce que les boyaux demandent d'un jour à l'autre, il faut la plus grande habitude; on affure même qu'il faut être né dans le métier pour y réussir; la plupart des ouvriers qui y travaillent à Naples, sont de Salé, village de l'Abruzze; le maître les nourrit, & leur donne 21 livres 8 sous par mois.

CHAP. XXII. Cordes à boy. , &c. 519

Domenico Antonio Angelucci, qui avoit été le plus célebre Cordaro de Naples, & qui mourut au mois de janvier 1765, s'étoit affocié avec ceux de Rome; mais cette affociation ne dura pas long-temps; elle occasionna un grand procès dans lequel son frere Felice Angelucci, sit beaucoup de mémoires relatifs à cet art, mais il n'a rien publié à ce sujet.

Le prix des cordes de violon pour la France & pour l'Angleterre est plus confidérable que pour l'Allemagne; on fait celles-ci plus sines, de moindre qualité & à meilleur marché. Le mazzo, composé de 30 cordes à deux fils, ou chanterelles, de fix palmes, c'est-à-dire, de tirata forestiera, coûte 5 carlins, ou 43 sous, les autres à

proportion.

LES TANNERIES de Naples (Concerie), font si différentes des nôtres, & si peu connues à Paris, qu'il peut être utile d'en parler; sur-tout pour servir de supplément à la grande description de l'art du Tanneur, qui a paru en 1764, dans laquelle on a raconté ce qui se pratiquoit en France & en Angleterre, sans pouvoir parler de l'Italie.

Les Tanneries de Naples font fur la Strada nuova près du Carmine. Les cuirs de bœufs qu'on y estime le plus, sont ceux qui viennent de Francavilla dans la Pouille; on les achete dix ducats (ou 43 livres de notre monnoie), quand ils sont beaux & d'une espece à peser 72 livres après le tannage; on n'en trouve guere en

Tanneries.

France qui paffent 45 à 50 livres, mais aussi les bœufs d'Italie sont-ils beaucoup plus gros

que les nôtres.

Après que les cuirs frais ont été lavés & desfaignés, on les met dans le plein, c'est - à - dire, dans la chaux, comme le font encore chez nous beaucoup de Tanneurs; on en met 40 à la fois dans un même plein; tous les cinq jours on les leve & on les recouche. Au bout d'un mois on les tire du plein, on les pèle, on les écharne, ce qui s'appelle travailler de riviere.

On les couche ensuite, non pas dans un fecond plein, mais dans un autre creux plein d'eau avec 8 boisseaux de son pour 40 cuirs, afin de les faire fermenter; ce qu'on appelle en France confit, & à Naples, acqua d'alume; on les leve tous les matins, & on les recouche pendant quatre, lours.

Les fosses qui servent pour la chaux, pour le fon & pour le tannage, font revêtues intérieurement de lastrica, espece de ciment, qui est le même dont les terraffes des appartemens sont couvertes; nous en avons parlé à l'article de Naples.

myrte,

Feuille de Après que les cuirs ont été dans la chaux & dans le fon, on les met dans la fosse à tanner, avec de la feuille de myrte, que l'on seme sur chaque cuir, & dans les duplicatures de chacun; on met 10, 12, ou 15 quintaux de myrte dans une fosse de cent cuirs, à proportion de leur grandeur.

CHAP. XXII. Des Tanneries. 521

Le myrte dont on se sert à Naples pour les tanneries, est le myrte à larges feuilles, Myrtus latifolia Romana, Caspari Bauhini. 408. Myrtus floribus folitariis, involucro diphyllo Linn. specierum 471. Cette plante est très-commune en Italie & en Espagne, ses feuilles ont souvent 2 pouces de long & 9 à 10 lignes de large; on l'appelle Mortella à Naples, elle y revient à 47 fous le quintal; mais dans les provinces, comme à Gaëta, on l'a fouvent pour 33. Il en faut cinq quintaux & demi, c'està-dire, pour environ 13 livres à chaque cuir , pendant tout le temps de sa fabrication, en changeant presque tous les mois la feuille.

Le jour où l'on a couché les cuirs, quatre hommes les remuent à force de bras; le lendemain on les leve, on les coupe, & on les étend dans la fosse avec 200 sceaux d'eau (chacun d'environ 14 pintes), pour 200 cuirs; quand ils ont bu toute l'eau, on en remet de nouvelle, on les laisse ainsi pendant un mois; tous les mois on leve l'ancienne feuille, & l'on en remet d'autre; cela continue pendant trois ans, excepté la derniere année où la feuille reste six semaines sur les cuirs.

Ce tannage est plus long que celui de France, qui ne dure guere plus de deux ans, mais c'est parce que le tan, ou l'écorce de chêne que nous employons en France, a beaucoup plus de force & de vertu astringente que la feuille de myrte

dont on se sert à Naples.

Après que le cuir est tanné on le travaille sur un banc avec une étire, c'est-àdire, un ser propre à l'étendre & en serrer les sibres; on y met du suif sondu comme dans notre cuir de Hongrie, environ 15 ou 18 livres pour un cuir qui pese 72 livres quand il est sec; mais je crois que ce suif n'y reste pas tout entier.

Le suif coûte à Naples 15 grains le rotolo,

ce qui revient à 7 sous la livre.

Le cuir ainsi tanné se vend à Naples 94 liv. le quintal, ce qui fait environ 18 sous 9 den. la livre; c'est un peu moins qu'à Paris où il vaut toujours 20 à 25 sous la

livre, aussi-bien qu'à Londres.

Les Napolitains conviennent affez que les cuirs de France & d'Angleterre font meilleurs pour les grosses semelles, pour la Sola, que ceux de Naples; ils en tirent en effet, mais on ne leur envoie de France que des cuirs de 18 à 20 livres, & d'Angleterre des cuirs de 30 à 33, & les petits cuirs ont plus de ners que ceux de Naples qui sont beaucoup plus grands; ils en tirent aussi de Rome.

Les Napolitains envoient leurs cuirs à la foire de Salerne qui se tient à la fin de septembre, ou à celle de Gravina, qui se tient au mois d'avril: on n'en permet pas l'en-

trée dans l'état ecclésiastique.

Les cuirs de busse se tannent de la même saçon que ceux de bœus; les cuirs de chevaux se tannent aussi à l'usage de ceux qui usent peu & qui veulent saire peu de dépense, on n'y met point de suis; une an-

CHAP. XXII. Des Tanneries. 523 née fussit pour les tanner; il y entre du myrte pour 3 livres, ils pesent environ 20 livres quand ils sont tannés, & se vendent 10 à

12 francs la piece.

Pour faire le cuir à œuvre propre aux Cuirs à œuempeignes, on choisit les veaux de S. Ger-vic. main près de Naples, les boucs ou les chevres de l'Abruzze & de la Calabre, & l'on prend de petites vaches, annecchie, pour le cuir de carrosse. On les met en chaux pendant un mois ou environ, & dans le confit de son pendant 6 à 7 jours, quelquefois 3 jours seulement. On les met ensuite dans un coudrement ou espece de pâte, faite avec du myrte pilé, appellé sommaco, qu'on tire de Palerme en Sicile & qui coûte 6 liv. le quintal. On met 300 cuirs à la fois dans une grande tine avec de l'eau froide, où on les tourne sans interruption pendant 3 jours en changeant le sommaco tous les jours.

Pour 300 peaux il faut 180 livres de poudre à chaque jour : on les leve, on les fait fécher, on les corroie, & l'on y met de l'huile d'olive à deux fois, environ 14 ou 15 onces pour une peau de

vache.

Les peaux de vaches étant finies pésent environ 20 livres, & celles de veaux 8 à 9 livres; elles se vendent 23 sous la livre; les peaux de chevres pésent 3 livres, & celles des boucs 5 à 6 livres: on les vend 33 sous la livre; on les travaille sur le chevalet avec un couteau sourd, c'est-àdire, qui ne tranche pas, à plusieurs repri-

fes différences, d'abord lorsqu'elles sortent de la chaux, ensuite lorsqu'elles ont été en confit, & lorsqu'elles ont été coudrées; puis on les meten noir, à-peu-près comme on le trouvera expliqué assez au long dans l'art du Corroyeur qui a paru à Paris en 1767, dans la collection des arts de l'Académie.

## CHAPITRE XXIII.

## Des Fromages d'Italie.

Ous avons indiqué aux articles de Pavie, Lodi, Plaisance, Bresce & Bergame, les fromages qui s'y font; il nous a paru que cet objet méritoit de plus grands détails, mais nous les avons réservés pour la fin de

notre ouvrage.

Les fromages si estimés, qui sont connus en France, sous le nom de fromages de Parmesan, se sont dans toute l'étendue du pays qui est entre Parme & Milan. Les vaches se tirent pour la plupart du pays des Suisses & des Grisons: on les choisst à l'age de trois ans, & elles servent pendant 12 à 15 ans. On les conduit sur les montagnes, pendant les mois de juin, juillet & août, on les nourrit avec du soin pendant l'hiver, & on leur donne du sel.

Les fromages faits en hiver font les moins estimés, parce que les vaches nourCH. XXIII. Des From. d'Italie. 525 riffent, & qu'on est obligé de mêler enfemble le lait de trois à quatre traites.

Lenomde Cacto en général lignifie tout fromage fait avec du lait de vache de buffle ou de brebis, caillé & de plus condenfé, ou pressé, du moins pour certaines especes.

Le plus usité est celui de vache; il se divise en deux especes formaggio & strachino; le premier est du lait écremé, caillé & condensé encore par la pression; on l'appelle à Brescia cacio magro, mais l'on en suit peu de cas; on y emploie 13 fois plus de lait que ne doit peser le fromage, ou 750 livres de lait pour un fromage de 58 livres & demie.

Le second ou strachino est fait avec du lait où on laisse la crême; il n'est condensé que par son propre poids; il est gras, délicat & plus blanc que le formaggio.

Les personnes qui veulent faire de bons fromages, n'otent jamais la crême de leur lait; à Brescia on l'appelle cacio grasso, on a tutto butiro & l'on y emploie en lait 11 fois le poids que l'on doit donner au fromage, ou 535 livres de lait pour un fromage de 58 ½ livres (a).

Le firacchino se divise en deux especes: les uns sont d'une seule crême, d'un sol

fiore di latte, ou de deux.

Pour faire les fromages qui sont d'une seule crême, on prend le lait aussi-tôt qu'il

<sup>(</sup>a) La livre de Brescia à 16 \(\frac{1}{2}\) livres de France, pesse 6158 grains, poids & 38 \(pessepsilon\) font 635 liv. de marc; le pe o est de l'once vant 7 \(\frac{1}{2}\) gros envi-25 livres, ainsi il revient ron.

est trait; on y jette la présure ou caglio nécessaire pour le faire cailler; au bout d'une heure on rompt la masse du caillé, en l'agirant pendant quelque temps avec une bassine à manche; on le verse dans un linge pour faire couler la férosité, & on le dépose dans des vases de bois, de sigure ronde ou carrée, qui ont ordinairement deux pouces de hauteur.

Il est important de bien rompre le caillé ou la giuncata; à Brescia on la brise avec un bâton, de maniere qu'elle soit

comme fluide.

La caglio, coagulum, ou présure, dont on se sert à Brescia est le lait coagulé qui se trouve dans l'estomac des veaux; on le sale & on le fait sécher sous la cheminée; on le pile, on l'arrose avec du bon vin, & on l'enveloppe dans une peau pour s'en servir au bout de trois semaines ou un mois.

Il y a en Toscane un fromage doux, appellé cacio marzolino, parce qu'il se fait principalement au mois de mars, pour lequel on fait prendre le lait avec une sleur de chardon.

Au bout de quatre jours on fale les fromages, mais peu, & avec un fel un peu gros; lorsque le premier sel est consumé, on les sale une seconde sois, plus ou moins selon les goûts.

Pendant l'hiver on les met, pour les faire fécher dans une étuve légérement échauffie, pendant l'été on les tient à l'ombre & au

frais.

ċ

CH. XXIII. Des From. d'Italie. 527

On juge qu'ils font affez secs, lorsqu'ils sont doux & lisses au toucher, gonsses & mous comme la pâte levée, avant d'être mis au four; il faut ordinairement 40 jours pour qu'ils parviennent à ce point-là. Ils sont alors bons à manger; en devenant vieux, ils acquierent une saveur plus piquante; pour leur conserver un peu de velouté ou d'onctuosité, on les engraisse tout-au-tour avec du beurre ou du moins avec de l'huile; on ne les garde gueres qu'une année.

Les flracchini à double crême différent des précédens, en ce que l'on verse dans le lait frais, avant d'y mettre la présure, une égale quantité de crême prise sur le lait de la veille : ils sont plus délicats, mais ils perdent leur saveur plus facilement

que les premiers.

Pour faire le formaggio, on écrême le lait; on le fait tiédir dans un pot sur un feu lent, en tâchant de ne lui donner que le degré de chaleur qu'il avoit naturellement quand on l'a trait, & l'on a soin de le remuer avec un bâton pour qu'il s'échausse autant à la surface que dans le fond; alors on le fait cailler avec la présure; on rompt le caillé avec une grande cuillier; on le fait chausser au point de ne pouvoir presque pas y tenir la main; on le poudre de safran en le remuant toujours, pour qu'il s'échausse & se colore également. Une once de safran (qui pese 513 grains) suffit pour colorer 8 à 9 fromages de 3 ! pess, pois de marc. A Brescia

l'on fait chauffer le lait dans une chaudiere de cuivre au degré que nous avons indiqué, pour y mettre la préfure; on prend un peu de lait dans une écuelle de bois, on y jette une once de préfure pour 38 pesi de lait; on le mêle bien avec le total du lait, on le couvre pour le laisser prendre & refroidir. L'écuelle de bois qu'on laisse nager sur la surface du lait, sert à reconnoître si le lait est pris, parce qu'alors elle résiste à la main, & ne s'enleve qu'avec quelque difficulté.

Une heure après l'avoir retiré du feu, on verse le caillé dans des moules cylindriques dans lesquels il y a un drap de laine; on met sur cette pâte encore liquide une planche chargée d'un poids considérable, de façon néanmoins que la pâte

ne rejaillisse point.

Au bout de 24 heures, on place les formes qui sont un peu raffermies sur des clayes, de maniere qu'elles ne se touchent point, on les graisse & on les sale de temps en temps, comme les stracchini, pendant l'espace de deux mois; ils sont à leur point, quand ils cessent de boire le sel & la graisse, ce qui arrive au plus tard à la fin de l'année.

Ces fromages qui se font aux environs de Milan & surtout dans la Valzasina & dans toutes les parties les plus orientales du Milanez, se vendent en grande quantité dans toute l'Italie, & dans l'Alle-

magne.

On appelle mascarponi ceux qui se font

CH. XXIII. Des From. d'Italie. 529 avec la crême feule, on estime sur-tout ceux de Vaprio, canton très-agréable situé à l'endroit où la Martesana sort de l'Adda: on les envoie par la poste à Vienne en Autriche, où ils sont servis dans les plus grands repas.

Il y a encore des fromages appellés caciuole & raviggiuoli qui se font avec du

lait de brebis ou de chevre.

A Brescia on a soin de lever avec une écumoire la pellicule que le lait envoie à sa surface, & quand on a rompu le caillé avec l'écumoire en petits morceaux, on remet le chaudron au feu, on remue le lait, on laisse tomber le caillé au fond, on retire le chaudron, on broie encore la matiere avec les doigts, on la passe, on la purifie bien, & l'on en fait une grosse boule que l'on fait entrer dans un moule de bois bien net, qui a 22 pouces ou 2 pieds de diametre & 5 ou 6 pouces de hauteur. Ces moules appellés mastelli sont d'un bois blanc & doux, bien lisses, contenus par deux petits cercles de fer. Il en faut 10 ou 12 de cette espece dans un laiterie; ils servent à conserver le lait en hiver, mais en été on se sert de vases de cuivre. Ces moules servent aussi à passer le lait; pour cela on place au-deffus une planche percée d'un trou, & sur cette planche un vase de cuivre, qui est une espece d'entonnoir d'un pied de diametre, au fond duquel il y a un tuyau de même matiere qui entre dans la planche : on étend audessus de l'entonnoir un linge clair, lié au-Tome IX:

tour du bord, ou bien on le remplit de foin ou de paille qu'on a bien lavée, on y verse le lait pour le faire passer ainsi, bien épuré dans le moule : on renverse ensuite la pâte sur la presse; c'est une grosse table de bois dont le plan est un peu incliné, qui a des rebords tout-au-tour & un petit canal qui conduit à une ouverture pour l'écoulement du ferum. On couvre la table d'un linge, on en remet un autre fur le fromage; on le presse légérement avec les mains, & on le laisse égouter pendant une demi-heure. On remet ensuite la pâte dans une forme dont nous allons parler, qui est liée par dehors avec une corde; on la couvre d'une table ronde, & on la charge de pierres pendant cinq ou fix jours, en obfervant de lever tous les jours le fromage, de l'effuyer, & de faire fécher les linges & la forme, avant de les remettre en presse.

Ce qui constitue la forme est une bande flexible de bois, qui a 6 ou 7 doigts de hauteur, que l'on tourne en la serrant plus ou moins avec une ou deux ficelles qui sont attachées à l'une de se extrêmités. Le milieu de sa surface intérieure doit être un peu plus renssé que le haut & le bas, & former en dedans un angle obtus, qui s'insinuant dans la masse du fromage la ferre, & donne la facilité de le transporter.

Lorsque le fromage est un peu sec, on le porte dans une autre chambre, au rezde-chaussée de la laiterie ou cascina, & on le porte sur des rayons, disposés le CH. XXIII. Des From. d'Italie. 531 long des murs, on l'y laisse encore 4 à 5 jours, & on le retourne tous les jours.

Quand il commence à fleurir, c'est-à-dire, à se couvrir d'une espece de farine blanche, on le poudre avec un peu de sel pilé; le lendemain on en fair autant de l'autre côté. Le troisieme jour on ôte la forme, on nétoye & l'on essuie le fromage avec un linge. Le lendemain matin, on remet la forme, on le poudre encore avec un peu plus de sel, & on met l'un sur l'autre cinq à fix fromages pour faire entrer le sel peu-à-peu; on continue pendant un mois & plus à ôter & remettre les formes, & à les retourner, jusqu'à ce qu'ils ayent acquis la consistance nécessaire.

Les fromages ne sont pas toujours également disposés à être salés, & cela vient du degré de chaleur qu'ils ont d'abord éprouvé: il y a aussi des différences qui viennent de la saison: ceux du mois de septembre exigent du sel plus menu & en plus petite quantité, sans quoi ils durciroient au-déhors, & la croute s'épaisissant ils ne recevroient pas la moitié du sel qui

leur est nécessaire.

Quand les fromages ont acquis la confistance qui leur est nécessaire, on les tire du sel; on les retourne sans-dessus-dessous tous les jours pendant cinq ou six jours, on les ratisse & on les nétoye tout-autour avec des ratissoires qui ne coupent pas; On les transporte en ville, dans un lieu sec, on les met sur des planches pendant 15 jours on 3 semaines, les nétoyant & les retour-

 $Z_1$ 

nant tous les jours; on les graisse avec de l'huile de lin mise sur la paume de la main; on les frotte, pour empêcher que la poudre qui resteroit sur leur surface, n'engendrât les insectes, il tarlo; après cela on n'y fait plus autre chose que les retourner tous les quatre ou cinq jours, les frotter chaque jour avec les mains, & balayer les planches où ils sont, & cela pendant 5 ou 6 mois.

Si l'on apperçoit qu'ils se fendent, ou qu'il s'y mette des insectes, on les graisse de nouveau, avec de l'huile de lin qui les

conferve.

Il arrive souvent aux fromages de se gonsler, cela vient de ce que dans le principe ils ont eu trop de chaleur: la surface devient trop dure, & le sel qui doit les préserver de la fermentation ne pénètre pas affez; il n'y a point de remede, il faut les manger ou les vendre.

Il y a des personnes qui les graissent avec de l'huile d'olive ou avec du beurre, pour les faire murir plus vîte; mais on assure que l'huile de lin est plus propre à les conserver; elle leur donne aussi à l'extérieur une couleur vermeille. On employe de pré-

férence le marc de cette huile.

Il faut environ 8 à 9 mois pour leur parfaite maturité; après cela il suffit de les visiter toutes les semaines, les retourner, les nétoyer & les graisser un peu, en balayant les planches; on a soin de les tenir au frais. Quelquesois on les garde plusieurs années en les mettant dans la graine de lin, dont la frascheur les conserve. CH. XXIII. Des From. d'Italie. 533 Les personnes qui sont pressées, sont

murir leurs fromages dans une chambre qu'ils échauffent; mais par-là les fromages perdent plus de leur poids que par la mé-

thode ordinaire.

Les fromages les plus parfaits & les meilleurs, ceux qui ont été faits au mois de mai, & dans la montagne, se conservent dans de l'huile d'olive ou de lin, qu'on a bien purgée par le moyen du seu; son-seulement ils s'y gardent sans aucun risque, mais ils acquierent de la délicatesse & du goût.

Les fromages de Brescia faits avec toutes ces précautions sont des plus estimés qu'il y ait en Italie, aussi en fait-on un commerce extrêmement considérable. On ne leur donne que quatre doigts de hauteur, pour que le sel y pénetre plus aisément.



# TABLE

## DES MATIERES

Contenues dans les neuf Volumes de ce Voyage,

Où l'on a mis une indication de tout ce qu'il y a de curieux en Italie.

Le premier Chiffre indique le Volume, le fecond indique la page du Volume.

#### A.

ABBAYES célebres, voyez Mont-Casfin, S. Ambroise, sainte Justine, Camaldule, Valombreuse, & ordres religieux.

Abdication de Victor Amédée, Tome I, page 82.

Académies d'Italie: leur plus ancienne origine, I, 462; plus anciennes en France, III, 77; Académies qui ont donné des mémoires, IX, 143; noms bizarres, III, -98, 323; VIII, 92; de Turin, I, 230; de Milan, I, 462; de Parme, II, 136; de Bologne, II, 263; Académie Clémenti-

DESMATIERES. 535
ne, II, 277; Académie Platonique à Florence, III, 79; del Cimento, III, 86;
de la Crusca, III, 98; de Siene III, 323
& suiv.; des Arcades de Rome, & son
théâtre, V, 463, & VI, 270; des Humoristes, 213; des Lincei, 224; de
Perouse, VIII, 92; de Cortone 112; de
Padoue, IX, 44; de Venise, VIII,
536; de Vérone, IX, 141; des Agiati
de Roveredo, ibid. 104; de Gênes, ibid.
388: de France à Rome, IV, 437; de S.
Luc, V, 248.

Acide vitriolique concret, III, 335. Acquapendente, ville, III, 353.

Acqua zolfa, eau sulfureuse, VI, 251.

Adda, I, 441, IX, 284.

Adige, IX, 115.

Adrien, maison d'Adrien, Villa Adriana, VI, 268; Mausolée d'Adrien, V, 516. Ætna, Etna, ou mont Gibel, VII, 540. Agnadel, village célebre par une victoire de Louis XII, IX, 285.

Agnano, près de Naples, VII, 316.

Agriculture, du Piémont, I, 76; du Milanez, 500; de Bologne, II, 263; de Lucques, III, 256; de Toscane II, 390, III, 59, 129; des environs de Naples, VII, 289; de l'Etat de Venise, VIII, 578; de Rome, VI, 94, préf. 102.

Agripinne, mere de Néron; son tombeau

& fa mort, VII, 370.

Aiguebelle , I , 14.

Aiman, ou fable magnétique, III, 342; IX, 411.

Alas , ville , IX , 424.

536 TABLE

Albano, ville, VI, 359; son grand égout

365.

Albatre, forte de pierre fine, presque transparente, qui prend un beau poli, & qui est souvent de la plus grande blancheur, VI, 201; Albâtre de Gênes, IX, 367.

Albinga, ville, IX, 424.

Albifola, IX, 423.

Algidum, ancienne ville, VI, 346.

Aloës, Préf. p. 101.

Alpes, Pennines, I, 27; Maritimes, IX; 431. Leur nature, Préf. p. 89.

Alun, de Siene, III, 333; Alun de Rome,

VI, 394, VII, 330.

Ambroise (S.), I, 74; Abbaye célebre à Milan, 389.

Americ Vespuce, II, 590, III, 76.

Amphithéatres de Rome, voyez Colifée; Cirque, Théâtre, Amphithéatre. Caftrense, IV, 217; de Capoue, VI, 496; de Cassinum, VIII, 7; de Pouzol, VII, 348; de Vérone, IX, 116.

Anagni, ville de l'Etat Ecclésiastique, VIII,

Anatomie, falle de l'institut de Bologne, II, 265; de Padoue, IX, 38.

Ancône, ville d'Italie, VIII, 159. Andès, ou Pietolo, patrie de Virgile, IX;

183.

Anio, fleuve, VI, 259.

Annibal, son passage par les Alpes, I, 26.

Antenor, IX, 24.

Antibes, IX, 454.

Antiques, voyez Cabinets. Antiquités, de Baies, VII ,363; de Cas DES MATIERES. 537
poue, VI, 495; de Pouzol, VII, 340;
d'Herculanum, 417; de Coré, VI, 412;
de Corneto, VII, 396; de Cortone,
VIII, 113; des environs de Rome, voyez,
Rome; de Vérone, IX, 107; voyez, Arcs,
Amphithéâtres, Ponts, Temples, &c.
Origine du respect & de l'intérêt que les
Antiquités inspirent, VI, 386.

Antium, VI, 461.

Antoine (S.), belle église de Padoue, IX,5.

Aposton, sa culture à Naples, VII, 299. Apostolo Zeno, poëte, VIII, 437.

Arcs de triomphe, de Suze, I, 68; d'Ancône, VIII, 164; de Camigliano à Rome V, 176; de Constantin, IV, 170; de Drusus, V, 364; de Tibere, 259; de Titus, IV, 157; de Septime Sévere, V, 255; de Gallien, IV, 233; de Janus, V, 410; de S. George ou de Septime Sévere, 412; de Nero Claudius Drufus, ou porte S. Sébastien, V, 362; de la porte S. Laurent, IV, 227; des Confuls ou de Dolabella, V, 381; de Tibere (détruit), V, 259; de Domitien ou de Portogallo, IV, 557; de Naples, VI, 553; de Fano, VIII, 175; de Rimini, 185; de Vicense, IX, 83; Arco felice, VII, 385.

Archiginnasio, de Rome, voyez Sapience. Architectes les plus célebres d'Italie, VII, 248; le Bramante, III, 390; Maderno, 398; Palladio, IX, 68; Vignole III, 396; la Porta, 398; San-Gallo, III, 394; Brunellesco, ou Brunelleschi, II, 417;

ZV

538 TABLE

San-Micheli, IX, 114; Scamozzi, IX,

68; Vanvitelli, VII, 249.

Architedure bizarre du P. Guarini, I, 178; du P. Magenta, II, 294; du Borromini, V, 38; Architecture gothique, I, 361.

Architedure militaire; ses premiers inventeurs, I, 181; Architecture Toscane ou Etrusque, II, 586, VII, 368; distribution en Architedure, perfectionnée chez les Anciens, VI, 277.

Arco-felice , VII , 385.

Ardinghelli (Mlle.), favante Napolitaine, VII, 228.

Arezzo, ville de Toscane, VIII, 122.

Aricia, ancienne ville, VI, 399.

Arioste, grand poëte, II, 171; comparé avec le Taffe, III, 115.

Arpino, patrie de Cicéron, VIII, 28.

Arno, fleuve, III, 2.

Arsénaux, & salles d'armes, de Turin, I, 199; de Lucques III, 246; de Modene, II, 202; de Naples, VI, 550; de Rome, IV, 66; de Venise, VIII, 390.

Ascoli, Préf. lxiij. Asile, voyez Asyle.

Assassinats fréquens en Italie, voyez Rome,

Pérouse, Bresce.

Assife, ville de l'Etat Ecclésiastique, VIII, 62.

Astura, VI, 460.

Asyle des églises; ses inconvéniens, I, 176, V, 601: VI, 11.

Atella, voyez Aversa.

Attila, Roi des Goths; son invasion en Italie, I, 101.

DES MATIERES. 539

Attraction des montagnes, I, 31. Auguste, sa famille, IV, 550.

Auteurs vivans en Italie, voyez les nome des principales villes, fur-tout Rome, Naples, Venife, Florence, Pife, Padoue, Turin, Pavie, Bologne, Milan, Vérone.

Averne, lac, VII, 355. Aversa, ville, VI, 498.

В,

Baccano, III, 361.
Bagnaia, belle maison, près de Viterbe,
III, 359.

Baies, ville ancienne, VII, 367.

Bains, ou eaux minérales, de Savoie, I; 8; de Masino dans la Valteline, II, 40; des environs de Parme, II, 154; de Pise, III, 199, 232; de Lucques, 263, de Rome, ou Acqua Acetosa, IV; 688; de Viterbe, III, 357; de Pouzoi, VII, 360; d'Abano, IX, 63; de Bergame, 283; de Nocera, prés. lxij.

Baldaquin de S. Pierre, III, 437.

Barometre observé en Piémont, I, 54; à Na-

ples, VII, 282.

Bafalte, espece de pierre volcanique trèsdure, III, 352; VI, 205: IX, 90.

Bas-reliefs célebres, III, 470; IV, 1583 V, 148.

Baschi, Château, III, 355.

Baffano, ville remarquable par une grande

Imprimerie, IX, 92.

Batailles d'Agnadel, IX, 285; de Cannes, VI, 406; VII, 590; de Caffano, IX, 285;

Z vj

740 TABLE

de Caudium, VI, 405; de Fornoue, II, 84; deGuastalla, II, 166; de Lepante, III, 543; IV, 369; VI, 574; de Marignan, II, 51; du Metaurum, VIII, 171; de Pavie, II, 10; de Trasymene, VIII, 98; de Velletri, VI, 409.

Bauli, VII, 373. Bénévent, VII, 589.

Bénoît (S.), son tombeau, VIII, 17.

Bentivoglio (Cardinal), II, 236.

Bergame, ville de l'Etat Vénitien, IX; 248; ses Eglises, 253; ses Palais, 261; son Commerce, 268. Hommes illustres de Bergame, 273; Environs de la ville, 280.

Bibliotheques anciennes, IV, 49, 144; V, 182; d'Adrien, VI, 177; Ambrosienne, I, 376; Angélique, V, 24; de Bologne, II, 264; du Palais Barberini, IV, 389; de Brescia, IX, 207; de S. Laurent à Florence, II, 529; du Palais Pitti, 559; des Médicis, 602; de Modene, 193; de la Minerve, V, 161; de Naples, VII, 19, 49, 92; Bibliotheque de Padoue, IX, 19; de Paris, IV, 44; de Turin, I, 165; du Vatican, IV, 44.

Boccace, III, 109, voyez Certaldo.

Bologne, ville de l'Etat Ecclésiastique, II; 242; ses Académies, 263, 277; Commerce, 361; Cabinet de l'Institut, 267; Ecole fameuse de Peinture, 279; Eglises principales, 286 & suiv. Fontaine, 254; Gouvernement, 344; Histoire, 224; Hommes illustres, 346; Mesures, 358; Palais principaux, 317 & suiv. Tableaux DES MATIERES. 541
remarquables, 283, 299, 306, 307,
310, 314, 317, 322, 323, 327, 327.
Tours fingulieres, 245.
Bolfena, III, 354.
Borgo S. Donino, II, 84.

Borromée (S. Charles), I, 370. Borromées (îles), II, 42.

Borromini, architecte, V, 38.

Boscovick (le P. Roger), Mathématicien & poëte, VI, 225; I, 404; VIII, 187; IX, 95, &c.

Botanique, voyez Jardins de Bologne, de

Rome, de Padoue & de Pise.

Bottari (M.), V, 207.

Bouquette, voyez Buchetta. Bracciano, village, préf. lx.

Bracciano (Duchesse de), VI, 125.

Braccio forte-Braccio, VIII, 79.

Bragadin, célebre Général, VIII, 384. Brenta, riviere délicieuse, VIII, 587.

Bresce, ou Brescia, grande ville de l'Etat de Venise, IX, 198; Description, 204; Musée, 224; Usages, 226; Gens de Lettres, 230; Commerce, 237.

Brindist, VII, 590.

Bronze antique; sa composition, V, 190. Brunelesco, Architecte, II, 537, 592,

p.417.

Bucentaure de Venise, VIII, 398. Buchetta, passage de l'Apennin, IX, 291.

Bulle in Cana Domini, III, 532.

Buffles, VI, 257, 427, 458.

Buonfollazzo, III, 142.

Bustes remarquables dans la Galerie des Médicis, II, 457; à Rome, IV, 364, 380.

ABINETS d'Antiques ou d'Histoire Naturelle, de Turin, I, 158: de Milan, 380 : I, 403 : I 435 : de Parme, II, 119 : de Modene, II, 192 : de l'Institut de Bologne, II, 267, 273: de Florence, II, 484, 565 : III, 125 : de Cortone, VIII, 112, 115: de Naples, VI, 607: de Portici, VII, 425 : de Rome au Capitole, V, 206 : au Vatican, IV, 358 : Mufée de Kircher, V, 151 : Cabinet de Vérone, IX, 137: de Pise, III, 181: de Siene, III, 327: de Cortone, VIII, 116 : du marquis Belisomi, à Pavie, II, 25 : de Brescia, IX, 224 : de Gênes, IX, 391. Cadran folaire antique, V, 153: IV, 288,

(3

Car

Car

Can

Car

Can

p

0

13

01

200

Capo

Capo

Carr

Con-

nen

Car

tat.

Sec

Car

Car

VII, 447.

Caïete, voyez Gaïete, VI, 472.

Cairo, montagne très-élevée près du Mont-Cassin, VIII, 27.

Calabre , VII, 591.

Calendriers anciens, IV, 47: VIII, 213.

Calenum, vin, VI, 485.

Camaldoli ou Camandoli, VII, 315: VIII, 136.

Cambiature, maniere de voyager en Italie,

I, 12, 340. Camerino , ville , VIII , 142.

Campani, Opticien, II, 269.

Campanie heureuse, préf. 93: VI, 486: VII, 288.

Campomorone, village Génois, IX, 291. Canaux d'Italie : Canal d'Albano, VI, 365 : Canaux de Bologne, II, 375 : CaDES MATIERES. 543 naux projettés entre Bologne & Ferrare, VIII, 271: Canaux de Modene, II, 207: Canaux qui conduisent de Ferrare

à Venise, VIII, 288, 585: Canaux de Venise, VIII, 308: Canaux du Milanez, I, 441: de Modene, II, 207: de Toscane, III, 213, 238.

Cannes (bataille de), VI, 406.

Canonisations, VI, 609.

Canope, partie de la villa Adriana, VI,

Canossa, II, 166.

Capello (Bianca), ses aventures, II, 571.
Capitole, IV, 80: V, 244: Temple de Jupiter Capitolin, V, 180: la Roche Tarpéïene, 183: Capitole moderne, 185: belle statue de Marc-Aurele, 190: Palais des Conservateurs, 189: Cabinet ou Musæum, 206: Centaures de Furietti, 220: Chambre des Empereurs, 223: Chambre d'Hercule, 224: Galerie des Tableaux, 228.

Capo di monte, à Naples, VI, 591.

Capoue, ville, VI, 482.

Caprarola, Château des Farnèses, préf. lix,

III, 359: VIII, 35.

Capri ou Caprée, île, VI, 562.

Cardinaux; 1eur origine, V, 571: 1eur nombre, 574: Cardinaux Evêques, 576, Cardinal Camerlingue, C. Secrétaire d'Etat, 578 & 579: Dataire, 580: Vicaire, 582: Chancelier, 583: Auditeur, 584: Secrétaire des Brefs, ibid. Cortege des Cardinaux, 586: trois moyens pour un Cardinal de parvenir à la Papauté, 590:

544 TABLE

Charges Cardinalices, ou qui conduisent au Cardinalat, 591.

Co

6

Carle-Maratte, sa maison, VI, 376.

Carnaval de Rome, VI, 172: de Venise, VIII, 507.

Carpione , II , 36 : IX , 190.

Carrare, II, 221, 208: IX, 400.

Cartes d'Italie, préface. 1xvj.

Cascade de Terni, VIII, 48: de Tivoli, VI, 292: de Salerne, VII, 592: Cascades les plus célebres, VIII, 48.

Cascatelles de Tivoli, VI, 293, 296. Caserte, Château Royal, le plus beau de l'I-

talie, VII, 568.

Casins de Venise, VIII, 490. Casin de Vérone, rendez-vous de la Noblesse, IX, 120. Cassinum, ville ancienne, VIII, 5.

Castelgandolfo, Château du Pape, VI, 854.

Castellamare, VII, 559, 561.

Castellazzo, I, 494.

Castello guido, VI, 391.

Castiglione, en Toscane, III, 337. Castiglione, près de Brescia, IX, 193.

Castrats, VII, 193.

Catacombes de Rome, V, 345, 349: de S. Laurent, IV, 226: de S. Sébastien: de Porta Portese, V, 496: de Naples, VII, 1.

Catolica, village, VIII, 183. Caton, le Cenfeur, VI, 324.

Caton d'Utique, ibid. Maison des Catons

VI, 345.

Caudium, fourches Caudines, VI, 405.

Caves d'une fraîcheur finguliere, V, 328.

Celtes, IX , 199 , voyez Gaulois.

DES MATIERES. 345 Cenotaphes, tombeaux vides, II, 419: VII, 101: VIII, 250: IX, 13. Cento, ville ou naquit le Guerchin, VIII. 247. Cérémonies de l'Eglise de Rome, VI, 67: Présentation de la Haquenée, 70 : III, 530. Certaldo, patrie de Bocace, III, 109, 205. 267. Cervia, préface, p. Ixiij. Cesena, ville, VIII, 227. Cesenatico, gros bourg, VIII, 207. Cest, ville, VIII, 42. Chamberi, ville de Savoie, I, 6. Chambre (la), village de Savoie, I, 19. Champ de Mars à Rome, IV, 539. Champs Elifées, VII, 379. Champignon fingulier, VI, 374: commerce des Champignons à Gênes, IX, 376. Chanteur ou chanteuses extraordinaires VIII, 95: IX, 121. Chartreuses célebres à Naples, VI, 580: à S. Lorenzo, VII, 592, à Pavie, II, 2: ses Peintures, 4: Vierge du Cairo, 6: Bas - reliefs d'ivoire, 7 : belles broderies, 8. Chasse des frondes, IX, 244. Chasse de pigeons, VIII, 44 : des cailles, VII, 567: Chasses de Fogliano, préf. pag. lxj. Château S. Ange, V, 516. Chaupy, habile antiquaire, IV, 106: VI,

309. Chiana, III, 3, 349. Chiaravalle, Abba ye, ,498.

TABLE 546 Chiavari , ville , IX , 394. Chioza, ville située dans les lagunes, VIII, 294. Chiroque, voyez Sirocco. Chiusi, III, 348. Ciceron, sa patrie, VIII, 28: sa maison de Formie, & son tombeau, VI, 471. Cicisbes , I , 466 : VI , 126 : VII , 186 : VIII, 489. Cimini (Lacus), III, 359. Cimbres, IX, 89. Ciment de Naples , Lastrica , VII , 270. Cimento, académie, III, 86. Cimetieres fameux, à Naples, VII, 3 : à Rome, IV, 226, voyez Catacombes. Cirques d'Adrien, V, 531. Circus Agonalis, V, 42 : Circus Maximus, 402 : Cirque de Caracalla, 352 : Cirque de Flaminius, 277 : Cirque de Flore, IV, 290 : Cirque d'Héliogabale, 222, voyez Amphithéâtre. Cisterna, préf. p. lxj. Citadelles principales d'Italie, Ferrare, VIII, 255: Milan, I, 399: Parme, II, 121: Pérouse, VIII, 80: Peschiera, IX, 188 : Suze, I, 66 : Turin, 196. Citernes de Sezze, VI, 416 : de Venise, VIII, 582. Citta Castellana, ou Civita Castellana, ville, VIII, 32.

de

1

10

Com

Civita Lavinia, VI, 381. Civita-Vecchia, VI, 391. Clanio, Clanis, VI, 498.

Clanis, III, 349.

Classe, village près de Ravenne, VIII, 207. Climat d'Italie, présace, pag. 99: beauté DES MATIERES. 547
du climat de Nice, IX, 434: climat de
Milan, I, 501: de Naples, VII, 280:
de Rome, VI, 252: de Venife, VIII, 581.
Clitumnus, fleuve célebre, VIII, 50, 57.
Clufium, III, 348.
Colifée de Rome, IV, 160: VII, 348.
Collatia, VI, 322.

Colleone, célébre général, VIII, 379. Colomb (Criftophe), IX, 383, 419.

Colonna, VI, 321.

Colonnes remarquables, à Florence, II, 429:
Colonne Trajane à Rome, IV, 135:
grande Colonne Antonine, 503: petite
Colonne Antonine, 515: Col. Militaire,
V, 279: Col. Milliaire, 187, 257: Col.
Roftrale, 197: Col. Lactaire, 240: Col.
de Porphyre noir, 344: Col. de Campo
Vaccino, 242, 396: de Jupiter Stator,
ibid. de la Concorde, 397: de Jupiter
tonnant, 398: du Temple de la paix,
271: Col. de l'ancien Forum, 262: Col.
de la Douane, 518: Col. de l'Eglise S.
Paul, 336: Comparaison de diverses Colonnes de France, d'Angleterre & d'Italie, IV, 142: Colonnes des Augustins
de Paris, IX, 410.

Colfiorito, préface, p. lxij. Colorno, ancien Château, II, 125. Combat gimnastique de Pise, III, 183.

Come, ville, II, 36. Comédies Italiennes, VIII, 520: à Naples,

VII, 192.

Commachio, VIII, 278.
Commerce d'Italie I, 475: de Bologne, II, 361: de Brescia, IX, 237: de Florence,

TABLE 548 III, 26 : de Gênes, IX, 359 : de Livourne, III, 228: de Milan, I, 474, de Naples, VII, 257: de Parme, II, 150: de Reggio, 171: de Rome, VI, 195: de Siene, III, 329: de Turin, I, 262: de Venise, VIII, 275, 577, voyez fleurs artificielles. Complimens des Italiens, VIII, 500. Conciles de Florence, II, 425 : de Pife, III, 170: Conciles écuméniques, IV 48 , 52. Conclave, VI, 21 : Conclave de 1730, page 23: de 1740, page 35: de 1758, page 41 : de 1769, page 45 : de 1774, 51. Concordat fait à Bologne, II, 240. Coni, ville, I, 324, IX, 451. Connétable de Bourbon, son tombeau, VI 475. Confréries, V, 74: de Brescia, IX, 264. Congrégations, voyez Ordres Religieux. Congrégations de Rome, V, 592 : la Confulte, 602: la Congrégation del buon Governo, 603: l'Inquisition, 604: Congrégation de l'Index, 606: Congrégations des Rites, 608: autres Congrégations, 610. Conjuration de Mazaniello, VI, 519: Conjuration de Rienzi, V, 193: Conjuration de Venise en 16:8, VIII, 300. Conservation des grains par le moyen des étuves, VII, 293. Conservatoires, VII, 135, 193.

Montes

Cigality

Coral . II

(ingen

Cordente :

269,

Core , 1

Citil

(cmit

Corje . IX .

Corton

Coupe

Cours.

75.

Cour

Crem

( p; eet

(1-

617

Conflantin; sa vision sur le Ponte-molle, III,

Continence, II, 548.

Copies de Tableaux singuliérement ressem-

DES MATIERES. 549 blantes, IV, 379, VI, 594, IX, 333. Coquilles des montagnes, préf. 93 : de Monaco, IX, 431. Corail, III, 228, 343. Corbetzole, fruit de l'Arbutus, VII, 200. Cordeliers, voyez Ordres Religieux. Cordes à boyaux; leur fabrication, VII. 269, IX, 514. Coré, ses Antiquités, VI, 412. Corneto, ses Antiquités, VI, 395. Corniche , Chemin , IX , 412 , 424 , 429. Corfe, VII, 544, IX: 369. Sa description IX , 457. Cortone, ville de Toscane, VIII, 100. Couleurs des Anciens, VII, 472. Coupole de S. Pierre, III, 440. Coupoles légeres & hardies, I, 150, II, 75. Courant de la mer, VI, 558. Course des Chevaux, III, 13: VI, 94. Cremera, ruisseau célebre, VIII, 33. Crémone, II, 55 : tour de Crémone, 58. Crucifix au pistolet, V, 156. Cumes, ancienne ville, VII, 381.

D.

Cuneo, voyez Coni, I, 324.

Danse d'Italie, VII, 208.

Danse d'Italie, VII, 208.

Dantes, poëte fameux, II, 419: III, 104:
VIII, 224.

Daterie, dates pour les bénéfices, V, 531:
VI, 88.

Découvertes faites en Italie: fortifications,

I, 196; IX, 596: gravure, III, 71. Horlo-

Fo

Eg

Em

Er.

Eja

Dévotion à la fainte Vierge, II, 338: Dévotion du peuple, voyez Naples, Rome, Venise.

Didionnaire italien de la Crusca, III, 99: autres Dictionnaires italiens, III, 100.

Digny (M. de Cambrai de), III, 130,

Distances des villes principales, préface, pag. lvj. VI, 500.

Dixme, n'est qu'une poignée de blé, VI,

Doire , voyez Dora.

Dolo, village agréable, VIII, 588.

Donations faites à S. Pierre, III, 371, 529,

540: IV, 64.

Dora, riviere, I, 39, 218.

Doria (André), IX, 298.

Ducat, voyez Monnoies.

Dyptique de Boëtius, IX, 219.

E.

Aux, belles eaux de Tivoli, VI, 300: de Frafcati, 332: Eaux répandues vers Bologne & Ferrare, VIII, 271: Eaux minérales, voyez Bains.

Echaffauds, en italien Ponti, VI, 142:

DES MATIERES. 551

Echaffauds de Rome, IV, 535. Echelles de S. Pierre, IV, 536.

Echo poliphone, I, 496.

Egeric, Nymphe; fes bois, VI, 378: fa Fontaine, V, 359.

Egiptiens, voyez Egyptiens.

Eglises anciennes; leur forme, IV, 168: V, 502: Eglises ou Chapelles les plus sameufes d'Italie: le S. Suaire de Turin, I, 111: la Superga, 290: la Cathédrale de Milan, 358: Chapelle des Médicis à Florence, II, 598: S. Pierre de Rome, III, 385, voyez S. Pierre: S. Jean de Latran, IV, 197: Sainte Marie-Majeure, IV, 236: Santa Maria degli Angioli, IV, 302: S. Andrea della valle, V, 135: Le Gesù, V, 166: Mont-Cassin, VIII, 93 Lorete, VIII, 146: S. Vital de Ravenne, VIII, 215: S. Antoine & sainte Justine de Padoue, voyez Padoue: S. Marc de Venise, voyez Venise.

Egyptiens, leurs monumens, I, 166: Statues des Egyptiens, VI, 273, voyez

Hiéroglyphes.

Elbe, île, III, 342.

Emissario, ou canal de décharge du lac d'Albano, VI, 365 : du lac de Nemi, 377.

Ermi, ou Hermes, V, 203.

Eruptions de montagnes nouvelles, VII,

346, 354.

Escaliers remarquables, de la Trinité du Mont, IV, 560: du Palais Ruspoli, 554 du Château de Caserte, VII, 571: du-Palais Royal à Naples, VI, 548.

Ffrapade, VI, 153.

Etat Militaire, voyez Troupes.

Etendue de l'Italie & de la France, voyez Surface.

Etna, ou Ætna, volcan, VII, 540.

Etrusques, ou Toscans: leurs antiquités, VI, 396: VIII, 114.

Etuves de S. Germain, VII, 317: de Baies, 360.

Eugene (Prince), I, 182.

Eustache (S.), sa vision à Tivoli, VI, 306.

Exemples de vertu, V, 422, IX, 195.

Expériences curieuses, VII, 68, voyez Grotes, Volcans, Feux, Fontaines.

Exzelin ou Ezelin, II, 231: IX, 25, 42, 92,

F.

Falerne, VI, 403, 470, 485.
Falerium, VIII, 34.
Fano, ville, VIII, 173.
Faience, Faenza, ville, VIII, 241.
Feltri, IX, 96.

593.

Femmes célebres en Italie, II, 220: II, 352, 314, 352, 530: V, 230: VII, 346: VIII, 566: IX, 32: Agnefi, I, 457: Ardinghelli, VII, 228: Baffi, II, 352: Corilla, III, 221: Caffini, I, 336: Cornaro, IX, 13: Grifmondi, IX, 275: Sirani, II, 314, 341: Rofalba, VIII, 566: Vanetti, IX, 104: Turra, IX, 81: Gambara, 230: Fenaroli, 235.

Fer de l'île d'Elbe, III, 342 : VI, 351 : Sable ferrugineux, IX, 411.

Fermo .

Fir

Fan

Fire

Fin

Fa

Fi

Fa

File

DES MATIERES. 353

Fermo , Préf. , p. lxiij.

Ferracini, célebre mécanicien de Padoue,

IX, 56, 94.
Ferrare, ville, VIII, 252.
Ferrentino, Préf. p. lx.

Feu perpétuel de Pietramala, II, 379.

Fiesole, II, 427.

Filicaia, poëte, III, 114.

Fiumesino ou Fiumicino, VI, 390.

Filippo à Milan, vaut 5 livres 17 fous, I,

Final, ville, IX, 424.

Firenzola, II, 83.

Flamand (François), fameux sculpteur, IV,

531.

Fleurs artificielles , V , 501: VI , 197: IX ,

78,376.

Fleuves d'Italie, voyez Adda, Anio, Arno, Brenta, Clanis, Clitumnus, Cremera, Dora, Merauro, Mincio, Pifatello, Pô, Reno, Rubicon, Sebeto, Tesin, Tibre, Var, Velino, Uffente, &c.

Floncel (M.), célebre par son érudition Ita-

lienne, Préf. xvj.

Florence, grande & belle ville d'Italie, II, 413. Académies de Florence, II, 530: III, 86: Aqueduc, III, 1: Agriculture, II, 389, 612: III, 36, 59: Antiquités, III, 4: Architecture, II, 586: Arno, III, 2, Arts de goût, III, 74: Arts utiles, II, 402: III, 63: Beauté de la fituation, II, 389: Bibliotheques, 529, 559, 602: Cathédrale, 416: Climat, 390: Colonnes, 441: Commerce, II, 402: III, 27: Courses de chevaux, III, 13: Tome IX.

Environs de Florence, III, 136 : Eglises principales, II, 591, 594, 598, 605, 613, 615 : Etendue, 395 : Fêtes, III, 13, 14: Galerie de Médicis, II, 447: Giotto peintre, 423 : Gouvernement, II, 412 : III, 18, 39 : Grand-duc régnant, 412 : Histoire, II, 395 : Historiens de Toscane, 299 : Hommes illustres, III, 68: Jardin de botanique, II, 612 : Maison de Médicis, 410: Médailles, 527: Ménagerie, 611: Méridiennes, 422, 592: Militaire, III, 25 . Mœurs & usages, III, 3: Monnoies, 33: Mozaïque, II, 531: Opéra, III, 4: Palais remarquables, II, 434, 537, 585, 605 : Peintures célebres, 507, 517, 496, 521, 550 : Poids & mesures, III, 31 & 32: Ponts, II, 583 : Population, II, 413 : Porcelaine, III, 30: Portes, II, 416: Rues principales, II, 571, 593 : Savans, III, 121; Spectacles, III, 4: Statues célebres, II, 418, 439, 445, 507, 481, 596: Théâtres, III, 4: Vénus de Médicis, II, 507: du Titien, 521 : Université, II, 634.

Fogliano, Préf. p. 1xj.

Foires célebres en Italie; Sinigaglia, II, 376, voyez Bergame, Padoue, Vérone, & la table qui est dans Misson. Chaque ville a une Foire, & c'est toujours le temps où la ville est la plus belle à voir.

Foligno, ville, Préf. lxij, VIII, 58. Fondi, VI, 401, 467.

Fontaines remarquables , II , 154: de Neptune à Bologne, 254 : à Florence, 432 : à Siene, III, 290, 313: de Termini, F.

Pri

DESMATIERES. 556
IV, 317: Fontaine de Trevi, 343: du
Pont de Sixte, V, 70: des Tortues, 286,
Fontaine Pauline, 472: Fontaine de la
place Navone, 43: Fontaines foufrées,
VI, 459: Fontaines douces qui fortent
de la mer, VII, 378: IX, 398: Fontaine intermittente, IX, 228, voyez Bains,
Aqueducs.

Fontanellato, II, 128. Forli, ville, VIII, 228.

Formie, VI, 402, 470: fes vins, ibid &c 485.

Fornovo ou Fornoue, petite ville, II, 84. Fortifications modernes imaginées en Italie, I, 196: VIII, 596, voyez Bologne,

T. II, 347.

Fossombrone, Préf. p. Ixiij. Fourches Caudines, VI, 405.

France, sa comparaison avec l'Italie, Prés.

xj. III, 253.

Franchises (inconvénient des), VI, 10.
François I; ses conquêtes en Italie, I, 351.

François (S.), VIII, 62: Chambre de S. François, 72.

Frascati, description de cette ville, VI,

Frédéric I: fon humiliation aux pieds d'A = lexandre III, T. VIII, 324.

Frescati, voyez Frascati.

Frioul, VIII, 549.

Fromages de Lodi, II, 54: de Pavie, 33: de Plaisance, 82: de Brescia, IX, 246, 286: maniere de les faire, 524.

Frozinone , Préf. p. lx.

Aaij

G.

Gaeta ou Gaiete, ville, VI, 469. Galeas Vifconti, I, 349. Galilée, II, 593: III, 82.

Galerie des Médicis, II, 447: Galerie du Palais Colonne, IV, 419; de Farnese, V, 89: du Capitole, 228: Galerie du Château Saint-Ange, V, 522, voyez Car binets.

Gaston de Foix, I, 495.

Gaulois, I, 337, 345: Cénomans & Sénonois, III, 268: IX, 108, 199: Invasion de Bellovèse, l'an 590, IX, 199.

Gazettes d'Italie, III, 124.

Géans, VII, 396. Gênes, grande & belle ville d'Italie, IX, 294 : Académies de Gênes, 383, 390 : Albergo, 336 : Aqueduc, 343 : Architecture, 325 : Arlenal, 325 : Arts de goût, 376 : Arts utiles, 377 : Banque, 358 : Beauté de sa situation , 305 : Caractere des habitans, 352 : Cathédrale, 310 : Commerce, 359 : Confréries, 317 : Doges, 303, 346: Environs de la ville, 293, 342, 391 : Eglises principales, 310, &c. Étendue de Gênes, 306 : Familles principales, 296, 299 : Fauxbourgs, 294, 342 : Gouvernement , 344 : Histoire , 294, 319, 321 : Hommes illustres , 321 , 383 : Hôpitaux, 336 : Jardins, 294 ; Loterie,

DES MATIERES. 557
481: Militaire, 357: Marine, 374: Meafures, 379: Minéralogie, 291, 395: Mœurs & ufages, 353: Monnoies, 380: Noblesse, 299: Opéra, 356: Palais remarquables, 325: Peintures célebres, 310, 313, 321, 328, 333, 335: Poids, 379: Ponts, 293, 341: Ropulation, 294, 356: Ports, 306, 308: Ancienne puisance de Gênes, 302: Revenus, 357, Révolution de 1746, 302: Riviere ou rivage de Gênes, IX, 393, 411: Rues principales, 340: Savans, 387: Spectacles, 355: Théâtre, 355: Velours, 360.

Gensano, VI, 375.

Géographie de l'Italie, Préf. lxvj.

Germano (S.), ville du royaume de Naples, VIII, 2.

Geste Napolitain, VII, 188.

Giannone, historien célebre de Naples, VI,

Gibelins, du parti de l'Empereur, I, 347

VIII, 103, 126, voyez Guelfes. Giotto, peintre, II, 423: IX, 23.

Glaces de Paris & Venife, VII, 398: VIII, 579. Goîtres, maladie des Montagnards, I, 19,

IX , 180.

Goldoni, poëte, VIII, 537.

Golfes de Baies, VII, 351: de Naples, VI, 533: de Pouzol, VII, 357: de Venise, VIII, 305: de la Spezia, IX, 396.

Gonzague (S. Louis de), IX, 194.

Gougenot (M. l'abbé), Préf. p. xx: I, 73: II, 292, &c.

Grains, diverses especes en Italie, Préface,

Aaiij

cij , voyez Agriculture , Macaroni , Riz ;

Sagina.

Granite, espece de pierre. Préface, pag. xc : VI, 202, 204.

Gravure; fon origine, III, 71: IX, 170.

Gros (Pierre le), sculpteur, né à Paris en 1666, mort à Rome en 1719; l'Italie est pleine de ses chefs-d'œuvre, I, 186.

Grofley, auteur d'un voyage d'Italie, voyez Préf. pag. xl; il est mort le 4 novem-

bre 1785.

Grotta ferrata, VI, 248.

Grottes remarquables, III, 332. Grotte du Chien, VII, 318 : des Serpens, VI, 394: des Chauves - fouris, VII, 141: de Pausilipe, VII, 30: : de la Sibylle, VII, 356, 384: de Covoli, près Vicense, IX, 88 : de Carrare, IX, 409.

Guaftalla, ville, II, 166.

Gubio, fameuses tables de Gubio, Préface, pag. lxij.

Guelfes, du parti des Papes, I, 347 : VIII, 103, 126 · IX, 66, voyez Gibelins.

Guétard (M.), I, 440, & la préface, p. lxxxj.

H.

ABITANS de Chamberi, I, 6 : de Turin, 98, 220 : de Verceil, 337 : de l'Italie, III, 254 : VI, 112 : de Milan, I, 344 : de la Lombardie Autrichienne, I, 500: IX, 187 : de Plaisance, II, 66: de Parme, II, 86 : des Duchés de Parme & de Plaisance, 128: de Reggio, 167:

DES MATIERES. 559 de Modene, 172 : de Bologne, 224 : de Pife, III, 146 : de Livourne, 207 : de Lucques, 234, 253: de Rome, 366, VI, 110: de Siene, III, 267: de Naples, VI, 900: de Venise, VIII, 296: de Gênes, IX, 305, &c. : le nombre des habitans, est la premiere chose que j'ai mise à la tête de chaque description, voyez surface de la France & de l'Italie.

Hacquenée présentée au Pape, III, 530:

VI, 70. Heraclée, VII, 590.

Herculanum, ancienne ville découverte près

de Naples, VII, 401.

Hermaphrodites, II, 481, IV, 482. Hermes, forte de figures, V, 203. Heures Italiques, Préf. p. lxxij. Hippodrome, V, 394: VIII, 323.

Histoire naturelle d'Italie, Préf. pag. lxxxj. Voyez Cabinets, Jardins, Minéralogie.

Histoire d'Italie, II, 215.

Hommage du Royaume de Naples, III,

Hôpital de Gênes, IX, 336 : de Rome, V,

534. Horloge célebre à Padoue, IX, 34. Hiéroglyphes Egyptiens, I, 168, V, 45.

Huiles d'Italie, Préf. ciij.

Huiles de Naples, VII, 260, 590 : Gênes, IX , 366 : Huile de Pepins , IX , 241.

Huns, originaires de la Tartarie, & qui vinrent de la Hongrie dans les Gaules, I, 101. Hyppodrome, voyer Hippodrome.

ESI, Préface cvj.

Iles d'Italie, voyez Borromées, Caprée, Corfe, Elbe, Ischia, Sardaigne, Sicile.

Iles flottantes, VI, 459.

Image archiropæte du Sauveur, IV, 209: Images célebres du Sauveur ou de la Vierge, II, 334,613: III, 242: V, 509: VI, 577: IX, 418.

Imola, ville, VIII, 242.

Imprimerie; fon invention, V, 60: grande Imprimerie, voyez Bassano.

Improvisateurs, II, 121, IX, 141.

Incendie de Rome , V, 406.

Incrustations du Tévérone, VI, 260, 263: Incrustations pierreuses on sulfureuses, VI, 460.

Industria, ancienne ville, I, 311: Antiqui-

tés trouvées à Industria, 318.

Inguistara, mesure de Venise, VIII, 574.

Inondations du Pô entre Bologne & Ferrare,

VIII, 271: des Marais Pontins: VI, 425:
de Rome, V, 3, 40: de Vérone, IX,

116.

Inquisition à Rome, V, 159, 531, 604: VI, 77: VII, 77 à Venise, VIII, 504: à

Gênes, IX, 351.

Inscriptions de Suze, I, 71 : d'Industria, 314, voyez Herculanum, Arcs, Fontaines, Colonne Trajane, Caserte.

Insectes lumineux, I, 60 : Insectes parti-

culiers à l'Italie, 64 : VII, 311.

Institut de Bologne, II, 261.

DES MATIERES. 361 Instrumens de Musique des Anciens, VII,

Ischia, île, VII, 388.

Isiaque ( table ), I, 166.

Ifola Sacra, Préf. pag. 1x: Ifola di Sora, ibid.

Italie, voyez Cartes, Climat, Commerce, Habitans, Lacs, Mesures, Militaire, Monnoies, Montagnes, Surface, Villes, Voyage. Maniere de faire le tour de l'Italie, Préface lvj: Délices de l'Italie, Préf. cv.

Itri, VI, 468.

J.

JACQUIER (le P.), Minime, mathématicien, V, 131.

Janvier (S.), VII, 104 & 108.

Janus, V, 411, VIII, 75. M. Dupuis a prouvé dans le journal des Savans, janv. 1786, que Janus est le génie du temps, placé dans les étoiles de la Vierge, qui se levoient à minuit le premier jour de

l'an, & près du Bouvier.

Jardins des environs de Turin, I, 307: Jardin Boboli à Florence, II, 560: du Belvedere, IV, 37: du Vatican, 39: de Monte Cavallo, 407: de Portici, VII, 499: de la Villa Ludovifi, IV, 363: de M. Farfetti; près de Padoue, IX, 63 voyez Villa.

Jardins de botanique à Florence, III, 180: à Padoue, IX, 41: à Pise, III, 180: à Portici, VII, 400: à Rome, V, 484.

Aav

Jaune de Naples, VII, 269, IX, 504.

Jean (S.) de Maurienne, petite ville, I,

Jérôme (S.), V, 75.

Jésuites, I, 206 : V, 166, IX, 139 : leur

fondation, VIII, 25.

Journaux d'Italie, II, 218 : III, 123 & 196 : VIII, 562, voyez Florence, Macerata, Modene, Pife, Rome, Venife, Vicenfe.

Juiverie de Livourne, III, 222: de Rome, V, 289: de Venise, VIII, 425.

Jugerum, ancienne mesure, V, 492, VI,

183.

Jules Romain, peintre célebre, IX, 176-181. Justine (Ste.), Eglise de Padoue, IX, 15.

L.

Acs, multitude de Lacs en Italie, II, 35: Lac d'Albano ou de Castelgandolfo, VI, 364, 371: de l'Anguillara, V, 473: Lac d'Averne, VII, 360: Lac de Bracciano, V, 473: de Bientina, IX, 135: Lac de Fondi, VI, 468: Lac de Garda, Benacus, IX, 189: Lacs de la Campagne de Rome, Celano, Cimino, Nemi, VI, 376: Volsiniese, VI, 374: Lac Regile, Lacus Sabatinus, V, 473: Lac de Sainte Praxede, VI, 348: de Sesto ou Bientina, IX, 135: Lac de Vico, III, 359: d'Iseo, IX, 244: de Trasymene, VIII, 98.

Lacs fur des montagnes, voyez Colfiorito,

& Mont Cénis.

Lagunes de Venise, VIII, 293, 307.

## DES MATIERES. 563

Laïnate, maison de campagne, I, 496.

Lancisi, Médecin célebre, V, 537.

Lanebourg, village, I, 32. Langue Italienne, I, 226.

Lanuvium, VI, 381.

Lapis (belle table de), I, 306.

Larizza ou la Riccia, VI, 378, 399.

Lavagna, IX, 394.

Laves des volcans, Préf. 98: Laves du mons Vésuve, VII, 521; leur analyse, 525;

Laves d'Albano, VI, 370. Lavinium, VI, 382, 384.

Laurentum, VI, 384.

Lautrec, II, 10: VII, 27: VII, 138.

Leccino, chêne verd, commun en Italie, VI, 355.

Légion Thébéenne, I, 116, 437: III,

Léonard del Vinci, I, 386.

Lerici, IX, 397.

Libecio, vent de sud-ouest, II, 390.

Ligue de Cambrai contre les Vénitiens,

Limon, ville, IX, 451.

Littérature italienne, voyez Académies, Universités, & les principales villes, Rome, Venise, Naples, Florence, Milan, Turin, Pise, Padoue, &c.

Livourne, Histoire de cette ville, III, 207:
Port, 213: Commerce, 228: travaux du
Corail, 229.

Livres anciens à Portici, VII, 450.

Lodi, ville, II, 53.

Loix fomptuaires de Venise, VIII, 496. Lombards, venus de Hongrie, II, 12;

Aavi

174: VI, 505.

Lombards, voyez Monts de Piété.

Loreo, VIII, 293.

Lorete, ville d'Italie, VIII, 146: Imitation de la Chapelle de Lorete, IX, 208.

Lorgna (M.), IX, 135.

Loteries d'Italia, & spécialement de Gênes,

IX, 481: de Turin, I, 274. Louis XII; ses conquêtes, VI, 517.

Lucioles, infectes lumineux, I, 60.

Lucques, Histoire de cette ville, III, 234:

Triumvirat, 235: la Cathédrale, 240:

Volto Santo, 242: Santa Maria Corte

Landi, 243: Madonna dell' Umilta,
244: l'Arsenal, 246: Loge du Podestà,
ibid. Théâtre, ibid. Gouvernement, 247:

Gonfalonier, 250: Population, 253: Etendue du territoire, ibid. Agriculture, 256:

Mesures, 259.

de

Mor

Mo

Lumiere des insectes, I, 60: Lumiere de

la mer, VII, 311.

## M.

ACCARONI, maniere de les faire, VII, 176, IX, 367.

Macerata, VIII, 144.

Madonne ou Image de la Vierge, voyez Images.

Masséi, célebre Magistrat de Vérone, IX,

120, 131.

Maisons d'Atticus, IV, 289: de Cicéron, V, 383: VI, 343: de son freré, V, 301: d'Ennius, V, 316: d'Horace, VI, 294, 309: de Lucullus, VI, 328, 347: de

DES MATIERES. 565 Martial, IV, 289: de Néron, V, 533: VI, 305: de Quintilien, VI, 287, 294: de Properce, IV, 234: VI, 287: de Domitien, VI, 362: de Pline, IV, 169: VI, 385: de Romulus, V, 317, 384: de Virgile, IV, 234.

Mal de Naples, ou maladie vénérienne, VII,

181.

Malamoco, dans les lagunes de Venise,

VIII, 295.

Mantoue, ville célebre en Italie, IX, 160: Eglifes, 168: Palais & fes peintures, 175: Palais du Thé, 177: Gens de Lettres, 182: Duché de Mantoue, 187: patrie de Virgile, 183.

Manufactures de fusils à Naples, VII, 545

de Soie à Vicense, IX, 78.

Manuscrits des Romains trouvés à Hercula-

num , VII, 450.

Marais Pontins; leur histoire, VI, 433 : leur étendue, 429 : projet pour leur dessé-

chement, 445, &c.

Marais entre Bologne & Ferrare, VIII, 271.

Marbres & pierres remarquables, VI, 202:
verd antique, III, 154, VI, 200: VIII,
404: IX, 213: Chipolin, VI, 201: Porta
Santa, V, 373: VI, 201: Portor & Breche Violette, IX, 407: Bigio, Pidocchiofo, Pavonazzetto, Saligno, Pecorella, & Granite, VI, 201 & 202: Travertin, VI, 208: Peperino, ibid. Marbres de Caferte, VII, 574: de Ravenne,
VIII, 213: de Serravezze, IX, 410: de
Gênes, ibid. 367: de Bergame, 281:
Carrare, II, 221: Description des mar-

brieres de Carrare, IX, 400, voyez Porà phyre & Bafalte, IV, 620.

11/11/11

15 1600

Mal:

de!

jois

1001

Many

11...

25 1/11

01 Mil

> 1 :8:

> 12

Med

Re

¥(

Mer

Mer

Mer

18

Mar

M

I

I

Marées, flux & reflux de la mer, VIII, 308:

en Corfe, IX, 473. Maremmes de Siene, III, 335.

Marforio , V, 40 , 208.

Marignano, village, II, 51.

Marin (S.), République, VIII, 198.

Marine de Naples, VI, 556 : de Gênes, IX, 371: de Venise, VIII, 397. Marinella, VI, 391.

Marino, ville, VI, 352.

Marino, poëte; fon tombeau, VII, 116. Martyre de S. Pierre (lieu du), V, 471.

Massa, ville qui appartient au duc de Modene, IX, 400 : il y a une autre Massa près de Naples.

Massique, VI, 403.

Mastic ou ciment de Naples, VII, 270.

Mathématiciens ou Physiciens Italiens dont j'ai parlé, Mlle. Agnesi, I, 457: le P. Asclepi, VI, 230: le P. Audifredi, ibid. Mad. Laura Bassi, II, 352: le P. Beccaria, I, 233: le P. Belgrado, II, 140: le P. Boscovich, I, 404, VIII, 187, préf. xlvij. Borelli, III, 90 : le P. Fontana, IX, 160: Galilée, III, 82; M. d'Igny, III, 130, 341: le P. Frisi, I, 437: M. de la Grange, I, 231 : le P. la Grange, I, 462: le P. Jacquier, IV, 565: VI, 235: M. Perelli, III, 179: le comte Radicati, I, 238 : le P. Ricati, II, 354: Riccioli, II, 347: M. Sabatelli, VII, 229: le P. le Seur, IV, 565, VI, 239: le P. la Torre, VII, 225: le P. Ximenès, II, 422, 605: III, 128, 337.

DES MATIERES. 567 Mathilde (la grande Comtesse), II, 2299 397: III, 237, 450: IX, 162.

Maurice (S.), port, IX, 424.

Mausolées d'Alexandre VII, T. III, 472: de Jules fecond, IV, 252: de Paul III, T. III, 465, d'Urbain VIII, 466: Maufolée d'Auguste, IV, 550, voyez Tombeaux.

Maxence; sa défaite, III, 262. Mazaniello; sa conjuration, VI, 519.

Mazocchi, savant Napolitain, VII, 224. Mécaniciens célebres: Ferracino, IX, 56,

94, Zabaglia, V, 525, VI, 242.

Médailles, collections de Turin, I, 162: de la bibliotheque Ambrossenne à Milan, 388: du Collége de Brera, 404: de M. l'abbé Trivuss, 435: de Modene, II, 191: de Florence, 527: de Naples, VI, 607.

Médecins céle res, Cefalpin, VIII, 133: Redi, ibid. Malpighi, II, 347. Lancifi: V, 536: Morgagni, II, 348, VIII, 237;

voyés Padone.

Mer Adriatique, Préf. p. 1xiv, VIII, 305.

Mer lumineuse, VII, 311.

Méridiennes de Bologne, II, 249: de Florence, 422, 592: de Rome, IV, 66; IV, 311: de Padoue, IX, 30.

Merveilles du Dauphiné, I, 2.

Mesures de France, I, 254: de Florence, III, 32: de Bologne, II, 358: de Gênes, IX, 379: de Milan, I, 484: de Lucques, III, 259: de Padoue, IX, 58: de Pife, III, 196: de Naples, VII, 253: de Parme, II, 147: de Rimini, VIII,

196: de Rome, VI, 180: de Turín, I, 256: de Venise, VIII, 569: Mesure du pouce d'eau à Milan, I, 431: à Bologne, II, 360: à Rome, VI, 189: à Vérone, IX, 148. Voyez le traité intitulé Métrologie, par M. Paucton, Paris, 1780, in-4°: VIII, 264: autre traité, IX, 233: Mesures des Eglises, III, 423: des Montagnes, I, 48: Mesures des Anciens, IV, 543: V, 204: VI, 182: VII, 448. Pié de Paris, prés. lxxj: VI, 181.

Ho

les

Ma

Pal

42

Po

Pri

tue Au

130

Mis

24

No

ris

Mil!

12!

Mill

11:-

11/11

Min

lyn

ja.

14

Mo

Mestre, près de Venise, Prés. p. 1xvj.

Métaponte, VII, 590.

Metastasio, poëte, VI, 228, 329: VII, 201.

Métaurus, fleuve célebre, VIII, 171. Michel (S.), ancien bourg de Savoie, I,

Milan, grande & belle ville d'Italie, I, 344 : Académies , 462 : Agriculture , I , 500: S. Ambroise, Abbaye, 389: Antiquités, 355, 438 : Arts utiles, 480 : Banque, 473: Beauté de sa situation, 344 : Bibliotheque Ambrossenne, 376 : autres Bibliotheques, 403, 423: Canaux, 401, 416, 431, 441: Caractere des habitans, 465 : Cathédrale, 358 : S. Charles Rorromée, 364, 370: Charniers de l'Hôpital, 421: Citadelle, 399: Climat, 511-Collége de Brera, I, 402: Commerce, 474: destruction de Milan en 1162, 346: Eglises principales de Milan, 389, 393, 395, 400, 428, 431, 435 : Environs de Milan, 494: Etendue de la ville, 354: Gouvernement, 445 : Histoire : 344 :

DES MATIERES. (69 Hôpital, 424: Impôts, 472, 500: Lazaret , 415 : Manufactures , 481 : Médailles, 401, 388, 435 : Mesures, 484 : Mœurs & usages, 465: Monnoies, 488: Observatoire , 404 : Palais Ducal , 426 : Palais les plus remarquables, 398, 411, 426, 480 : Peintures remarquables, 400, 416, 430, 438 : Peste de 1524, 351 : Poids, 484: Police, 449: Population, 344, 500: Portes, 427: Prisons, 419: Prix des denrées , 492 : Rit Ambrosien , 372: Rues principales, 353: Savans, 451 : Séminaire, 412 : Sénat, 446 : Statues remarquables, 367, 381: Théâtre, 427 : Tréfor, 368 : Visconti, ducs de Milan , 349: Université , 402. Militaire ( force & état ) , de Florence , III ,

24: Gênes, IX, 357: Modene II; 302: Naples, VII, 150: Rome, VI, 18: Tu-

rin, I, 281: Venife VIII, 472.

Milles d'Italie, II, 359, VI, 181, voyez la préface, p. lxx.

Millerole, mesure Françoise, du poid de 114 livres, VII, 264.

Mincio, riviere, IX, 189.

Mines de fer, III, 342, IX, 410.

Mine d'alun, VI, 394 : Mine d'argent, I,

Minéralogie de l'Italie, voyez préface, page lxxxi : des environs de Rome, VI, 394: de Terracine, 419 : de Vérone, IX; 150 : de Vicense, 90 : de Gênes, 291, 395, 411, 431.

Miniatures de Clovio, VI, 605. Mira, village agréable, VIII, 587. 570 TABLE
Miracles les plus célebres, voyez Turin,
Florence, Rome, Naples, I, 213.

des vi

gres .

monta

2 1 14

DE 95 .

75 :

yoyeu

nis,

200

p. 0

Mont-

1,:

Monts

Monte

Monte

Mont

Monas

Monte

Mont

To

Mon

Mon

Mond

Moni

Men

in

Ro

po

Mon

Mon

Mor

Mirandole (Pic de la), II, 609.

Misène, reste d'ancienne ville, VII, 375. Modane, village de Savoie où il y a des mi-

nes, I, 31.

Modene; sa situation, II, 172: Siège de cette ville, 173: son Histoire, ibid. Illustre maison d'Est, 175: Palais Ducal, 183: Tableau de la nuit du Noël, 188: Médailles, 191: Bibliotheques, 193: Eglises, 195: Tour de Modene, 197: Secchia rapita, Seau enlevé, ibid. Collection de tableaux, 201: Canal de navigation, 207: Troupes de Modene, 203: Abondance d'eau, 205: Quantité de pluie: 210: Hommes illustres, 211.

Mofetes ou vapeurs dangereuses de Laterina, VIII, 136: de Pompeii, VII, 550.

Mola di Gaeta, VI, 402, 469 & 471.

Monaco, IX, 430.

Monnoies de Florence, III, 33: de Gênes, IX, 381: de Milan, I, 488: de Naples, VII, 254: de Parme, II, 150: de Rome, VI, 191: de Turin, I, 248: de Venife, VIII, 572 & fuiv. N. B. Par une déclaration du 30 octobre 1785, le prix de l'or fin en France, a été porté à 828 livres 12 fous; celui de l'argent est 53 livres 9 fous 2 deniers; mais je n'ai pu faire usage de ce nouveau tarif.

Mont Cassin, célebre abbaye, VIII, 9.

Montagnes, beauté des montagnes, I, 2:

Nature des montagnes d'Italie, présace,
pag. lxxxix: Chûte des montagnes sur

DES MATIERES. 571

des villes, I, 15 : Hauteur des montagnes, 48, préface, pag. cj. Montagnes du Piémont, I, 321 : Attraction des montagnes, ibid. Montagne de Corse qui a 1549 toises, IX, 475: Montagnes coupées, à Gaiete, VI, 478: à Tivoli, 307: à Velleia, II, 155 : en Catalogne, V, 75 : Mont gnes élevées, VIII, 137, voyes Cairo, Camaldoli, Etna, Mont Cenis, Corfe. Montagne de S. Marin, VIII, 200: Mont Velino, 1313 toises, préface p. cj.

Mont-Cenis, passage de cette montagne;

I , 26.

Monts Euganéens, IX, 89. Monte Algido, VI, 333. Monte S. Angelo, VII, 589. Monte-Cavo, VI, 369.

Monte-Giove, VI, 376.

Monte Nuovo, près de Naples, VII, 346,

353. Mont S. Oreste, VIII, 36 & 38. Col de Tende, IX,

Monte-Palatin, à Rome, IV, 80, V, 382. Monte-Porzio, VI, 345.

Monte-Santo, préf. lxiij.

Monts Tiphatins, VI, 497, 537.

Monts de Piété; leur institution & leur u'ilité, à Turin, I, 192: à Milan, 474: à Rome, V, 110: à Naples, VII, 50: à Bergame, IX, 264, à Paris on paie dix pour cent d'intérêt.

Montalban, forteresse, IX, 441.

Montcalier, I, 289.

Montecchio, ville de la marche d'Ancône, à

(12, 1 TABLE guil 25 9 lieues au S. O. de cette ville. & Anig. lieues au nord de Tolentino, VIII, 1,65 144. préf. p. cvj. Montepulciano, ville, III, 348. Montefiascone, III, 355. Monterofi, III, 347. Monte Vergine, couvent à 9 lieues de Naples, VII, 140, 589. Montmelian , I , 13. Monza, village du Milanez, 1, 498. Mozaique; sa fabrication, V, 544: son renouvellement, 549 : les plus belles de Rome, III, 460: V, 544: de Palestrine, VI, 318 . de Florence, II, 531 : de Venise, VIII, 319: du Triclinium, IV, 210. Muratori, célebre antiquaire & historien d'Italie, à Modene, II, 213. Muriers; leur culture, préf. ciij : VII, 297. Muro-Torto, IV, 586.

DE 1711

150 .

15. :

de la l

11,1

92,1

les ho

191

VII,

1. 5,

TI.

11,5

11,

Com

pite ,

19511

Devo

tes : .

de S.

Hear.

575.

79.1

me, Fill VI,

· k. VII.

ie Ge

6:00:

Musée, ou Museum de Florence, II, 565: du Vatican, IV, 3, 33 : du Capitole, V, 206: de Kircher, V, 151, voyez Galeries, Cabinets.

Musiciens célebres d'Italie, I, 115: VII, 200 , IX , 12 , 53.

Mutius Scavola , V, 492.

N.

AINS remarquables, VI, 567. NAPLES, la plus grande ville d'Italie, VI, 500 : Académies , VII , 227 : Anonziade. 126, 249 : Aqueducs, VI, 338 : VII,

DES MATIERES. 573 122, 142 : Agriculture, 289, 297 : Aiguilles ou obélisques, VII, 39, 62, 93: Antiquités, 23, 78, 80, 84: SS. Apô. tres, 113: Aqueducs, 122, 142: Arcs de triomphe, VI, 553 : Arfenal, VI, 550 : Arts de goût , VII , 243 : Arts utiles, 269: Banques, VII, 33, 53: Beauté de la situation, VI, 533 : Bibliotheques, VI, 593: VII, 18, 19, 30, 35, 49, 63, 92, 123 : Cabinets, ibid. Caractere de fes habitans . 177 : Capo di monte, VI; 591 : les Carmes, VII, 130 : Castrats, VII, 193: Catacombes, VI, 579: VII, 1, 5, 141 : Cathédrale, 96 : Chartreux . VI, 580: Châteaux, 552, 571, 579 Climat, VII, 280: Chiaia, beau quai, VI , 572 : Ste Claire , VII , 43 : Clergé . VI, 546: VII, 159: Collége, 563, 568: Commerce, VII, 257 : Conradin décapité, 129 : Conservatoires, 135, 193, 195: Conformations, 274: Danse, 208: Dévotions extérieures, 189 : voyez Fêtes: S. Dominique, VII, 58: Cellule de S. Thomas d'Aquin, 61: Ecole militaire, VI, 564: Environs de Naples, VII, 302: Eglises principales, VI, 561, 575, 576, 581: VII, 28, 37, 38, 58, 79, 80, 88, 113, 130 : Etats du Royaume, 157: Etendue de Naples, VI, 543: Fauxbourgs, 542 : VII, 136 : Fêtes, VI, 570, 576: VII, 36, 61, 92, 95, 189, 190: Fontaines, VI, 556, 560: VII, 27, 53 : Geste Napolitain, 88: le Gesiì, 40 : Gouvernement, 35, 143 : Grottes, voyez Catacombes. Histoire de 574 - TABLE

Naples, VI, 500 : Hôpitaux, VII, 87; 93, 126, 135, 139: Impôts, 300: S. Janvier, VI, 589: VII, 3, 108: S. Jean de Carbonara, 119 : Lautrec, 138: Loix, 167: Masasins de blé, VII, 20: Marché, 128: Marine, VI, 556, 565: Médailles, 607: VII, 227: Mesures, VII, 250: Militaire, VI, 564: VII, 150: Miniftres, 149: Miracle de S. Janvier, 108: Modes, 185: Mœurs & usages, 177: Mont de piété, 50 : Monte Oliveto, 28 : Musique, 200 : Obélisques, 40 : Opéra, 192 : Palais les plus remarquables, VI, 547, 567, 591: VII, 19, 30, 35, 47, 55, 63: Palais du Roi, VI, 547, 591: VII, 139: de Justice, VII, 23, 168: Tombeau de Parthenope, VII, 55: S. Paul, 80: S. Philippe de Néri, 88: Phisiciens de Naples, 68: Pizzo Falcone, VI, 566: Places, 559, VII, 32: Plaideurs, 168, Platamone, VI, 572: Poids & mesures, VII, 250 & Suiv. Murailles, VI, 539: Police, 174: Populace, 179: Population, VI, 545: Port, 555: Portes, 540 : VII, 134 : Prince de Sansevero, VII, 64: Processions, voyez Fêtes. Quais, VI, 572 : Religieux, VI, 546 : VII, 159 : Revenu de l'Etat, VII, 171 : Roi de Naples, 143 : Rue de Tolede, 31: la Sanità, 2: Savans 68, 214: Sebeto, VI, 537: Seggi ou Assemblées de la Noblesse, VII, 25, 62, 80, 152: Situation de Naples, VI, 533 : Spectacles, VII, 192 : Statues, 66 : Tableaux, VI, 549, 562, 584: VII, 47, 55, 83,

1

ca

Neigh

I.

Nem.

Tu

Nifin

Nove.

559

Nome

None North

Norm

cles

Norm

Notre

Nova

Nose

Novi.

Nym:

 $O_{i}$ 

net-

ce de :

DES MATIERES. 575 114 : Théâtres, 197, 212 : Tourion des Carmes, 133: Tréfor, 107: S. Trinita, 38 : Université, 16, voyez Colléges. Vicairie, 123, 166.

Narni, ville, VIII, 39.

Neiges, chûte des neiges sur une cabane, I, 18: Miracle des neiges, voyez Sainte Marie-Majeure.

Nemi, lac, VI, 376: Fleuve, 383. Nettuno, VI, 386, 464.

Nice, ville, IX, 432: Chemin de Nice à Turin , I , 323 : IX , 446.

Ninfa, préf. p. lxj.

Nisita, île, VII, 315.

Nocera, préf. p. lxij. VII, 592.

Nola, ville du Royaume de Naples, VII à

559. Nomentanum, VIII, 41.

Nonius Balbus, belles statues, VII, 391.

Norba, préf. p. lxj.

Normands, fondateurs du Royaume de Nas

ples, VI, 507. Norris, V, 24.

Nôtre (Jardins de le), I, 308.

Novalese, village, I, 45.

Noventa, village agréable, VIII, 589,

Novi, IX, 290.

Nymphées d'Albano, VI, 365.

BELISQUES Egyptiens; leur ancienneté, IV, 204: Obélisque de la place de S. Pierre à Rome, III, 402: de la place de S. Jean de Latran, IV, 204, 365: de Sainte Marie-Majeure, 245 : du Champ TABLE

de Mars, 541, 396 : de la porte du Peuple, 584 : de la place de la Minerve, V, 162: du grand Cirque, 407: de la place Navonne, V, 45 : de Monte Cavallo, IV, 396, 607: Obélisques ou Aiguilles de Naples, voyez Naples.

Obscenités des figures antiques, VII, 433. Observatoires de Bologne, II, 264 : de Brescia, IX, 212 : de Florence, II, 605 : de Mantoue, IX, 174 : de Milan, I, 404 : de Naples , VII , 49 : de Padoue , IX, 42 : de Gênes, 391 : de Parme, II, 119 : de Pife, III, 179 : de Turin, I,

233 : de Venise, VIII, 420.

Opéra d'Italie en général, VII, 200. Optique, fameux objectif de Campani, II, 269, voyez Observatoires.

Or des rivieres, II, 54, 33, IX, 245,

281.

Oranges d'Italie, préface c, cvj, IX,

0. 05

0

0:

Ordres Religieux; auteurs qui en parlent, IV, 352: Barnabites, I, 422: V, 61: Bénédictins, VIII, 9: Bernardins, IV, 316 : Camaldules, I, 287 : IV, 432; VII, 315 :VIII, 136 : Freres de la Charité, ou Fateben Fratelli, V, 303: Capucins, IV, 354 : VIII, 389 : Sainte Claire, VIII, 69: Clercs réguliers mineurs, lV, 351, 546 : Congrégations de S. Jérôme, V, 322, 431, voyez Hiéronimites. Congrégation de Lucques, VI, 568 : Cordeliers, VIII, 73: Cruciferes, IV, 536: Franciscains, VIII, 62: Feuillans, IV, 248, 354: Hiéronimites, V, 431, Vil,

DES MATIERES. 577 89: VIII, 441: Humiliés, V, 489: Je-Suates, VIII, 440 : Jésuites, VIII, 25 : Richesses de leurs Eglises, I, 207: V, 171: Maronites, IV, 353: la Merci, V, 264: Ministres des infirmes, IV, 536: Missionnaires de S. Lazare, 537 : Hospitaliers du S. Esprit , V , 534 : Olivetains , VI, 30 : Picpus, IV, 612 : VIII, 69 : Prémontrés, IV, 295: Récolets ou Rifformati, V, 464: VIII, 67: Servites, II, 304, 613 : Scolopies, V, 58 : Somafques, IV, 619, VIII, 429: Ordre de S. Silvestre, V, 176: Théatins, V, 135: VII, 82: Vallombreuse, III, 162: IV, 433 : Visitation, V, 435, voyez Zoccolanti.

Ordres de Chevalerie : l'annonciade, I 117: S. Maurice, ibid. S. Etienne, III, 173:

S. Janvier, VII, 148.

Orologio, IX, 4, 34 Orviette, ville, III, 355, préf. lix. Os fossiles, préf. xciv : VIII, 139. Osimo , ville , VIII , 157. Ospice (S.), IX, 445. Ostensoir magnifique, IV , 448. Offie, ville, VI, 387.

Otricoli, III, 369: VIII, 37.

Ours de S. Jean de Maurienne, I, 225

P.

ADOUE, ville célebre, VIII, 585: ses Eglises, IX: 1, 5, 15: ses Palais; 30, 36: ses études, 37: Tombeau d'Antenor, 25: de Tite-Live, 31. Tome IX. Bb

TABLE

Passum, ville ancienne, retrouvée dans le Royaume de Napl s, VII, 593.

Paillettes d'or, II, 33 : IX, 245, 281.

Pain; son prix, voyez Viande.

Palais principaux d'Italie: Palais vieux à Florence, II, 431: Pal. Pitti, 537: Pal. du Vatican à Rome, III, 533: Pal. Borghefe, IV, 609: P. Barberini, IV, 375: Corfini, V, 453: Farnefe, 79: Giuffiniani, 116: Monte Cavallo, IV, 397: Rospigliosi, 275: Altieri, V, 173: Palais des Cesars, 391: Palais du Roi à Naples, celui de Caserte: Palais Ducal à Venise, Palais Durazzo à Gênes, &c. voyez ces mots.

Pas

Pale

Pafte

Pair

Pare

S.

ft

Parce

tret

S. Pa

Paul Paulli

Peinte

roch

le F

ghe!

Com

Com

Palestrine, ville, VI, 311: Mozaïque de Palestrine, 318.

Pallium, VI, 60. Panthéon, IV, 517.

Pape, III, 269, V, 559: Chronologie des derniers Papes, III, 283: Cortege du Pape, V, 565: fon Election, VI, 21: fon Exaltation, VI, 53: Pape régnant, 106: fes revenus, 85: des Papes qui ont fuccédé à Innocent X, & de leur caractere, 98: Donations faites au Pape, IV,

Papelle Jeanne, I, 378.

Papier des anciens, VII, 450: Papier de Gênes, IX, 367: Retrécissement du papier, préf. lxxj.

Paratonerres, IX, 204, 388.

Parme; fon histoire, II, 86: Siege de cette ville en 1248, 88: Peintres célebres qui s'y font exercés, 93: Eglise de tous

1:22....

DES MATIERES. 579
les Saints, 96: Tableau du Carrache,
97: l'Annonciade, 98: le palais de l'Infant, ibid. Tableau fameux du Correge,
100: la Cathédrale & fa coupele.

fant, ibid. Tableau fameux du Correge, 100: la Cathédrale & fa coupole, 113: autres Eglifes, 114, 116, &c. Obfervatoire & Cabinet de Physique, 119: Citadelle, 121: Palazzo Giardino, 723: Gouvernement de Parme, 128: Caractere du peuple, 134: Académie, 136: Poids & Mesures, 147, 149, Monnoies, 150: Commerce, ibid.

Pas commun & pas géométrique, II, 359, VI, 181: on le suppose cinq pieds de

chaque pays, IX, 82.

Pasquin à Rome, V, 40, 208. Pastel; sa fixation, IX, 505.

Patria, VII, 387.

Pavé de l'Eglise de Siene, III, 278, voyez S. Pierre & le Mont Cassin. Pavés de stuc, IV, 462: Pavés des villes, VI, 154.

Pavie, ville du Milanez, II, 10: Chartreuse, 2: Université, 28: Gens de Lettres, 14, 29.

S. Paul de Londres, III, 363.

Paul Véronese, VIII, 241, 441, 564.

Pausilipe, VII, 302.

Peintres les plus fameux de l'Italie: l'Albane, II, 283: Arpino, VII, 243, le Baroche, VIII, 218: le Bassan, IX, 93: le Bourguignon, IV, 196: Jean Breughel, I, 384: le Calabrois, VII, 246: les Carraches, II, 97, 280: IV, 533: Corrado, V, 19: le Correge, II, 93: Cortone, VIII, 118: le Dominiquin,

Bbij

II, 281: VII, 106, l'Espagnolet, VII; 244 : Giordano ou Jordans , 245 : Giotto , IX, 23: le Guerchin, II, 283: VIII, 247: le Guide, II, 281: Jules Romain, IX, 181: Lanfranc, VI, 586: VII, 196: Leonard da Vinci, I, 386, III, 74: Mantegna, IX, 169: Carle-Maratte, né en 1625 dans la Marche d'Ancone, IV, 304 : Michel-Ange, II, 620 : le Palme, VIII, 349, 565: le Parmefan, II, 99: le Pérugin, VIII, 83: le Poussin, VI, 247: Raphaël, IV, 530: V, 438; Salvator Rosa, VII, 246: Rosalba, VIII, 566: André Sacchi, IV, 433: André del Sarto, II, 615 : III, 74 : Servandoni, III, 75: Schidone, VI, 597: Solimene, VII, 247: Tibaldi, II, 279: Tintoret, VIII, 565: Tiepolo, IX, 7; Titien, VIII, 563, IX, 15. P. Véronefe, VIII, 441, 564: IX, 144: Vouet, VIII, 155: Peintres Vénitiens, VIII, 562, voyez Tableaux célebres. Vies des Peintres, III, 74, préf. xxiv.

F:

Fe

PE

Pi

Pos

Pi

Pier

Pier

Pier

8

p.

p.

Pier

M.

D:

Pin

Pier

P ....

Pierre

Pro-

Peinture; Ecole de Venise, VIII, 562: de Bologne ou de Lombardie, II, 279: Peinture en huile, III, 73: III, 307: VII, 137: Maniere de la lever & de la transporter sur un autre fond, V, 175: Peintures antiques, IV, 260: Noce Aldobrandine, IV, 269: Peintures d'Herculanum, VII, 457, voyez Tableaux.

Peperino, espece de pierre qui contient des

indices de vo lcans, VI, 208, 372.

Perinaldo, IX, 429.

DES MATIERES. 981

Pérouse on Perugia, ville, VIII, 75.

Pefaro, ville, VIII, 177.

Peschiera, Citadelle Vénisienne, IX, 188. Peste de 1524 à Milan, I, 351 : autros,

IX , 203.

Pesti, voyez Pæstum.

Pétrarque, III, 105, IX, 65. Phosphore de Bologne, II, 366.

Philippe, monnoie de Milan, I, 489.

Pianoro, village, II, 378.

Pié de France, I, 254, voyez Mesures. Piémont, sa description, I, 66.

Pienza, III, 347.

Pierre (S.), sa sépulture, III, 518.

Pierre (S. Pierre de Rome), la plus grande & la plus belle Eglise du monde, III, 385: Histoire de cette Eglise, 386: Coupole, 397, 497: Baldaquin, 437: Confession de S. Pierre, 433: Chaire S. Pierre, 462: Grottes souterraines, 505: Prééminence de cette Eglise, 517: Reliques, 520 & suiv.: Princes qui l'ont vissitée, 525.

Pierres de Rome, Peperino, VI, 372, voyez Marbres. Pierres flexibles, IV, 617:

Pierres à aiguiser, IX, 269, 281.

Piété Filiale, V, 422.

Pietolo ou Andès, patrie de Virgile, IX,

Pietramala, II, 379. Pietra-Santa, IX, 410.

Piramide de Cestius, V, 329, voyez Pyramides Obélisques.

Pisatello, riviere, VIII, 206, 227.

Pife, ville de Toscane, III, 143: Révolu-

B b iij

tion de 1284, 150: fin de cette République, 152: Cathédrale, 153: Tour inclinée, 165: Concile de Pise, 170: Ordre de S. Etienne, 173: S. Matteo, 177: Observatoire, 179: Jardin des Plantes, 180: Combat gymnastique de Pise, 183: Hommes illustres, 186: Université, 187: Savans & gens de Lettres, 189: Bains de Pise, 199.

Pistoia, ville de Toscane, III, 263.

Places remarquables dans les villes d'Italie:
de S. Pierre de Rome, III, 400: de
Monte-Cavallo, IV, 391: Place Colonne, 502: Place de Monte-Citorio, 513:
Place d'Espagne, 559: de Pasquin, V,
39 du Capitole, 188: du Forum, ou
Campo-Vaccino, 249: Place Navone, 41:
Place S. Marc, voyez Venise.

Plaine delicieuse de Lombardie, préf. xcij,

I, 59, 334: IX, 286.

Plaisance, ville de 30 mille ames, suivant les dernieres notes que j'ai reçues, II, 65: Statues des Farneses, 68: Peintures de Louis Carrache, 72: Palais Ducal,

Pi

Pluie d'Italie; sa quantité, I, 512: II, 210:

VII, 280.

Pô, fleuve, II, 85: fes débordemens, VIII, 271, 289: Beauté de fes rivages, ibid.

Pastum, voyez Pæstum.

Poètes Italiens les plus célebres, III, 113:
Annibal Caro, III, 114: Apostolo-Zeno, VIII, 537: Aretin, 130: Arioste: II, 171: III, 115: VIII, 258: Boccace, III, 109, 205: Boscovich, voyez ce mot.

DES MATIÈRES. 583
La Cafa, V, 140: Cavalcanti, III, 114:
Corfini, ilid. Coftanzo, VII, 218: Dante, voyez ce mot: Filicaia, III, 114:
Fortiguerra, 118: Frugoni, II, 138:
IX, 388: Leonio, VII, 55: Lippi,
III, 113: Lomellino, IX, 387: Manfredi, II, 248: Marchetti, III, 114:
Marino, VII, 116, Metaffasio, VI, 329, VII, 201: Pétrarque, III, 105;
VIII, 130: Pulci, III, 108, Ruccellai, 114: Sannazar, VII, 307: Stampiglia, I, 183: le Tase, III, 115: V, 431:
VIII, 259: Zappi, VIII, 244: Poëres tragiques, VIII, 530, voyez Tragédies.
Poëtes comiques, 525.

Poggio Impériale, III, 137, Poggio Reale,

VII, 139.

Poids de divers endroits d'Italie, voyez Me-

Poissons pétrifiés, IX, 153.

Polcevera, vallée délicieuse de Gênes, IX ;

Pompeii ou Pompeia, ville ancienne, découverte près de Naples, VII, 545.

Pont de Beauvoisin, ville, 1, 3.

Ponts extraordinaires, de Brioude, IX, 116:
Pont de Caligula à Pouzol, VII, 344:
Ponts de Florence, & pont de Mantes,
II, 584. de Narni, VIII, 40. Pont
mobile, VIII, 96: Pont de Rimini, 192:
Ponte-Molle, 362: Pont de Vérone, IX,
116, voyez Rome & Venise, aux mots
Ponts.

Ponte Centino, III, 358.

Pontanus, VII, 79.

TABLE

Population, voyez Habitans.

Porcelaine de Florence, III, 30 : de Naples, VII, 305.

Poretta, II, 383.

Porphyre, I, 369: VI, 204: Belle Colonne de Potphyre verd, IV, 177 (la belle table n'y est plus), ibid. 578: V, 344: Basalte verd, IV, 620: grands tombeaux de Porphyre, IV, 201, 340, 499: V, 381: VIII, 222: Porphyre noir, V, 371, 423: de plusieurs couleurs, IV, 32.

P ..

P-:

Pri

Pr

Pr.

Pr

Pe

P

Porfenna, III, 348.

Portici, Château Royal, VII, 390. Portiques dans les rues, II, 243.

Portiuncule, Eglise célebre, VIII, 73.

Ports d'Italie. Ancône, VIII, 160: Anzo;
VI, 46: Civitì Vecchia, 202: Giëte,
473: Gênes, IX, 306: Livourne, III,
215: Naples, VI, 555: Nice, IX,
432: Offie, 388: Porto Venere, IX,
396: Ravenne, VIII, 209: Rimini,
192: la Spezia, IX, 396: Terracine,
VI, 422: Venife, VIII, 397: Via-Reggio, près de Lucques, III, 259: Villefranche, IX, 445.

Porto, ville, VI, 389. Porto Venere, IX, 396.

Possesso, grande cérémonie, VI, 63.

Postes, de France à Turin, I, II: à Milan, I, 334: de Milan à Gênes, 2, 50, 54: IX, 292: de Florence à Pise, III, 143: de Pise à Siene, 203: à Rome, 266: de Rome à Ancône, VIII, 141: à Terraçine, VI, 407; de Terraçine à

DES MATIERES. 586 Naples, 465: Postes de Venise, VIII,

288 : de Gênes, IX, 292 : de Mantoue,

IX , 197 : de Ferrare , VIII , 246. Pouce d'eau, VI, 188, voyez Mesure.

Pouzol, ville, VII, 337.

Pouzolane, III, 351: VII, 346.

Prairies artificielles, VII, 290.

Prato, III, 265.

Pratolino , III , 140. Prédicateurs, VI, 238.

Préféricule , IV, 276.

Priapes, VII, 433.

Prix des denrées, voyez Viande.

Processions remarquables, voyez Turin, Bologne, Rome, Naples, VI, 576: VII,

190.

Procida, île, VII, 388.

Pyramides d'Egypte, IV, 207: Pyramide de Cestius, V, 329.

R.

ADICOFANI, III, 251.

Rats multipliés extraordinairement, VII, 388.

Ravenne, ville célebre, VIII, 208. Recanati ou Racanati, préf. Ixiij.

Reggio, ville II, 167: autre Reggio, VII,

59I.

Reliques fameuses, I, 113: III, 520,521: IV, 199, 209; Sang de J. C., VIII, 46.

Remo (S.), IX, 425.

Reno, fleuve d'Italie, VIII, 272.

Républiques d'Italie, voyez Gênes, Lucques

Bbv

586 TABLE

S. Marin, Venise.

La Riccia, VI, 379, 399.

Richardet, poëme de M. Fortiguerra, III

Riccoboni, VIII, 263.

Rieti , VIII, 47.

Rimini, ville celebre, VIII, 184.

Ripa Transona, préf. lxiij. Rit Ambrosien, 1,372.

Riviere ou Rivage de Gênes, IX, 393;

Rivoli, village, I, 75.

Riz cultivé en Italie, Préface exi, I ;

Rizzano, village, IX, 414. Rocca di Papa, Préf. pag. lx.

Roche Tarpéienne, IV, 82: V, 183.

Rocher fendu à Cesi, VIII, 42: à Gaëte

VI, 473 : à Tivoli, VI, 307.

Rois de Naples, VII, 143: leur succession, VI, 510 & suiv.: de Prusse, I, 89: de Sardaigne ibid.

Roland, héros François, I, 74.

Romans Italiens les plus célebres, VIII,

ROME, voyez la table des Chapitres à la fin des Tomes III, IV, V & VI: Académies de Rome, IV, 437: V, 132, 233, 247, 461, 463: VI, 276.

Agriculture des environs de Rome, VI,

ANTIQUITÉS de Rome, voyez Aqueducs, Arcs, Capitole, Cirques, Colonnes, Obélisques, Ponts, Portes, Statues,

## DES MATIERES. 587

Temples, Théâtres, Thermes, Via. Ærarium, V, 257: Ara maxima, 302: Argi- Rome. letum, 201: Athenoum, 244: Autel d'Evandre, 314 : Bains de Paul Emile, IV, 268: de Livie; voyez Thermes. Bafilica Portia, V, 252: Bafilica Emilii, 260 : Bocca della verità, 309 : Camp de Coriolan, 355: Campo di Fiore, V, 26: Campo vaccino, IV, 153: V, 395: Campus Esquilinus, IV, 221: Campus Sceleratus, 323: Capitole, V, 180: Capo di Bove, 356 : Caverne de Cacus, 313 : de Numa, 314 : Champ de Mars, IV, 211: Clélie, sa Statue, V, 276. Clivus falutis, IV, 412: Capitolinus, V, 263 : Viæ facræ, 276 : Publicius, 312: Scauri, 371 : Cloaca maxima, 416 : Colifée, IV, 160: V, 22, 79: Colonnes antiques, 396, 397, voyez Colonnes, &c. Coloffe d'Apollon, 195: du Soleil, 275 : Comitium, 251 : Sainte Constance, IV, 226: Curia Calabra, V, 184: Curia hostilia, 251, 382: Curia Octaviæ, 420: Curia Pompeii, 28: Domus aurea, 385, voyez Maison. Ficus Ruminalis, 252 : Fontaine de Mercure, 362, voyez ci-après Fontaines de Rome. Forum Antonini, IV, 517: Augusti, V, 245 : Boarium, V, 302 : Cefaris, 145: Neronis, IV, 150: Nervæ, 148 : Olitorium, V, 239 : Piscarium, 419 : Romanum , 249 , 251 : Salustii ,IV , 365 : Suarium, 413 : Forum Trajani, IV, 143 : Græcostasis, V, 252 : Insula Tiberina, V. 295 : Jardins de Galba, V. Bbvi

ROME.

478 : de Lucullus, IV, 352, 488 · de Mécenes, 234: de Néron, 264: de Saluste, 366, Lac de Curtius, V, 261: Lupercal, 383: Maison de Lateranus, IV, 182, voyez Maison & Palais. Mille doré, V, 257: Moles Adriani, 516: Meta fudans, IV, 165: Madonna del Sole, V, 307: Maufolée d'Auguste, IV, 550: Naumachie, IV, 213: V, 499: Nymphæum, IV, 330 : Odeum, 493, 557: Palais de Domitien, 547 : des Céfars, V, 391: Palladium, 254: Pantani, IV, 152 : Panthéon, 523 : Pila Horatia, V, 262 : Pila Tiburtina, IV, 290 : Port, ou Navalia, V, 325 : Portiques des Argonautes & d'Europe, IV, 517 : de Gordien, IV, 558 : d'Octavie & de Merellus, V, 237, 419: de Severe à la Pêcherie, 287: Prata Mutia, 492: Prata Quinctia, 530 : Prisons anciennes, 243, 422 : IV, 251 : Rempart de Tarquin, 217, 301 : Roche Tarpéienne, 83 : V, 182 : Secretarium Senatus, 249 : Senatule, 279 : Sette Sale, IV, 263 : S. Stefano Rotondo, 178: Suburra, 166: Taberna meritoria, V, 503: Tabernola, IV , 167 : Templum , voyez Temples : Testacio & Chantiers anciens, V, 327: Théâtre de Marcellus, 424 : de Flore, IV, 250 : S. Théodore, ou S. Toto, lieu où Romalus fut exposé, V, 383, 400: Tigillum fororium, IV, 152: Tombeaux de Scipion, IV, 36, voyez Tombeaux: Torre de' Conti, IV, 152 : delle Mili-zie, 263 : di Spechi, V, 240 : Tour de DES MATIERES. (89)

Néron, IV, 234 : Tribunal d'Arpius, V, 260 : d'Aurélius, 261 : Trophées de Marius, IV, 231, 558: V, 187: Vallis Rome. Martia, 402 : Velabrum, 409, 410 : Via facra, 274: Via nova, V, 369, voyez dans la Table l'article général Via. Vicus patricius, IV, 248 : Sceleratus, 167: 256: Tuscus, V, 253: Sandalarius, 394.

Aoueducs de Rome, IV, 120 : Aqua Appia, ibid. Alsietina, V, 473 : Aurelia, 472 : Claudia, VI, 305, 354 : Crabra, VI, 351 · Acqua Felice, IV, 126; VI , 321 : Aqua Martia , IV , 121 : Sabattina, V, 473: Trajana, ibid. Virginis,

IV, 124, 343. Arts de goût, VI, 244: Arts utiles, 196: Auteurs qui ont parlé de Rome & de ses Antiquités, IV, 68.

Banco di S. Spirito, V, 3 : Beauté de la

situation de Rome, IV, 133.

Bibliotheques, des Augustins, V, 24 : de la Minerve, 159 : du Palais des Empereurs, IV, 146 : du Vatican, 44 : Corfini , V , 459.

Bosco parasio, V, 463.

Capitole, V, 180.

Caractere des Romains, VI, 123 : des Femmes, 144 : du peuple qui habite au-delà du Tibre, VI, 150 : Carnaval de Rome, 172: Catacombes, V, 347: Cérémonies, VI, 67: Chartreux, IV, 302: Chambre Apostolique, VI, 16: Clercs de la Chambre, 17: Château S. Ange, V, 516: Cicisbées, VI, 126: Cité Leonine, V.

ROME.

430, 510: Climat des environs de Rome, VI, 252: Confréries, V, 72, 74: Confommations, VI, 194: Conversations, 131, 143: Commerce, 195: Cours ou Corso, belle rue de Rome, IV, 435: Dévotion extérieure, VI, 83: Dotations des filles, IV, 429: VI, 81.

EGLISES principales de Rome: Saint-Adriano, V, 264. Santa Agnese (hors des murs), IV, 324 : Sainte Agnès de la place Navone, V, 48 : S. Alessio, 321 : S. Ambrogio, 286 : S. Andrea in portogallo, IV, 169: S. André des Jésuites, 284 : S. Andrea delle Fratte, 492 : S. Andrea della valle, V, 135 : Santa Maria degli Angioli, dans la rue Alexandrine, IV, 153: autre Santa Maria de gli Angioli, ou des Chartreux, 302: S. Angiolo, V, 279: Santa Maria dell' Anima, V, 17: S. Anna. 538: SS. Apostoli, IV, 426: Ara Celi, V, 234: S. Atanasio, IV, 579 : S. Agostino, V, 22: S. Balbina, 370: Baptistere de S. Jean, IV, 183: S. Bartolomeo, V, 297: S. Bernard, ou Nome di Maria, IV, 146: S. Bernardo alle terme, IV, 216: Sta Bibiana, 228: S. Calisto, V. 502 : Sta Maria in Campo Santo, 531: Sta Maria in Campitelli, 228 : Ste Catherine, 280 : Sta Catarina di Siena, IV, 267: Sta Cecilia, V, 489: S. Cefareo, 366 : S. Carlo alle quatro Fontane, IV, 291: S. Carlo al Corfo, 547: 3. Carlo a' Catenari, V, 61: les Char-

ROMA

DES MATIERES. 191 treux , IV , 302 . S. Clément, 168 : Collége Germanique, V, 20 : Collége des Maronites, IV, 353: Collége Clémentin, IV, 619 : Collége Romain, V, 145 : Concezione de' PP. Capucini, IV, 354 1 Concezione di Campo Marzo; 544 : S. Cosimo e S. Damiano, V, 267: S. Cosimato, 500: la Consolazione, 241: Sta Costanza, IV, 326: Sta Maria in Cosmedin, V, 309: S. Croce, IV, 213: Sta Croce de' Lucchesi, 412 : SS. Domenico e Sisto, 266 : Domine quo vadis. V, 349, 361 : Eglise neuve, ou Chiesa nuova, 31 : Sta Elena, IV, 222 : S. Esprit, ou S. Spirito, grand Hôpital, V, 534: S. Stefano, ou S. Etienne le Rond, IV, 178: S. Eufebio, 231: S. Eufrachio, V, 114: S. Francesca, IV, 153: S. Francesco, V, 497: S. Francesco, IV , 152 : Sta Maria de' Fugliensi , 3544 Sta Galla, V, 420 : Gesù, 166 : S. Giovanni, voyez S. Jean: S. Girolamo, voyez S. Jérôme : S. Giuseppe, voyez S. Jofeph: S. Gregorio, V, 371: S. Grizogono, 487: Ste. Helene, IV, 222: Hôpital S. Louis, V, 127: Hôpital du S. Esprit, 534 : de S. Sauveur, IV, 182 : S. Giacomo, ou S. Jacques des Incurables IV, 604: S. Jacques des Espagnols, V, 128: S. Jacques Scoffacavalli, 526: S. JEAN DE LATRAN, IV, 186 : Prérogatives de cette Eglise, 202 : S. Jean della Pigna, V, 164: S. Jean Colabite, 299: S. Jean Porte Latine, 365: S. Jean - Baptiste décollé, 418 : S. JeanROME. Baptist

Baptiste des Florentins, 6, S. Jean & S. Paul, 380 : S. Jérôme de la Charité, 75 : S. Jérôme des Esclavons, IV, 607: Gesù e Maria, IV, 580 : S. Ignazio, V, 145: S. Joseph, 241: S. Ivo de Bretoni, IV, 620: S. Laurent hors des murs, IV, 223: S. Laurent in Lucina, 545 : S. Laurent in Miranda, V, 266 : Lazaristes, IV, 537: S. Louis des François, V, 124 : Eglise des Chevaliers de Malthe, 317: S. Marc, 177: S. Marcello, IV, 450: S.M. dell' Anima, V, 17 : S. M. de gli Angioli, IV, 153, 302: Sta Maria Egyptiaca, V, 304: S. M. Liberatrice, 395: Sta Maria di Loreto, IV, 144: Coupole double, 145: S. MARIA MAGGIORE, 236 : S. Maria ad Martyres, ou le Pantheon, 522: Minerva, V, 154: Miracoli, ou Sainte Marie des Miracles, IV, 612: Sainte Marie du Peuple, 605 : S. Maria del Monte Caprino, V, 240: S. Maria dell' Orto, 492: S. M. in portico, ou Campitelli, 238, 420 : S. Maria della Sca-· la, 508 : S. Maria Traspontina, 524: S. M. in Trastevere, 502: S. Maria in Trivia, IV, 501: S. Maria in via lata, IV, 449: S. Maria Maddalena de gl infermi, 536 : S. Maria Maddalena al Corso, 494 : S. Martina, V, 245 : Mendicanti, IV, 153: La Minerve, V, 154: Monte Santo, IV, 602: S. Maria in Monticelli, V, 66 : S. M. di Monserrato, 75 . S. M. della Navi-cella, IV, 174 : SS. Nérée & Achillée,

ROME,

DES MATIERES. 593 V, 366: S. Nicolo de' Lorenesi, 18: S. Nicolo in carcere, 421: Nome di Maria, IV, 146 : la Nunziatella, 149 : S. Onofrio, V, 430 . S. Maria del Orto, 492: la Pace, 14: S. Pancrazio, 477: S. Pantaleo, IV, 152: S. Paolo, V, 334: S. Paolo alle tre Fontane, 342 : la Pietà, ou S. Maria della Pietà in Campo fanto, 521 : S. PIETRO, S. Pierre de Rome, III, 385 & Suiv., vovez ci-deflus S. Pierre, S. Pietro in carcere, V, 242: S. Pietro in Montorio, 464: S. Pietro in Vincoli : IV , 251 : Sta Praffede , 247: S. Prisca, V, 371 . la Propaganda, IV. 490 : S. Pudenziana, 248 : S. Rocco, IV. 606 : S. Romualdo, 422 : la Rotonde, 5223 S. Saba, V, 370: Ste Sabine, 318: Scala del Cielo , 345 : Scala Santa , IV , 208 : S. Maria della Scala, V, 508 : S. Sebastiano alle Catacombe, 347: S. Sebastiano di Campo vaccino, V, 394: S. Sergio e Bacco, IV, 265 : S. Silvestro, 273 : S. Silvestro in Capite. 494 : Madonna del Sole , V , 307 : Spirito Santo, IV, 147 : S. Spirito, V, 534 S. Stefano Rotondo, IV, 178 : S. Stefano del Cacco, V, 176: S. Suzanna, IV , 372 : S. Theodoro , V , 399 : S. Tomato in formis, IV, 173 : S. Toto, V , 199 : Santa Maria Traspontina , 524: S. Maria in Trastevere, 502 : S. Trinita de' Monti, IV, 561 : S. Trinita de' Pellegrini, V, 67: S. Trinita a Monte Citorio, IV, 537: S. Valentino, V, 290 : la Vittoria, IV, 368 : S. Vincenzo, ROME.

ed Anastasio, paroisse du Pape, 351 autre Eglise de S. Vincenzo ed Anastasio, près S. Paul hors des murs, V, 344: Visitation, 435: S. Urbano alla Cassarella, 358.

EGOUTS de Rome, V, 4:4: Enceintes de Rome : celle de Romulus, IV, 93 : celle de Servius, 99 : Etendue de Rome, 103 : Fauxbourg ou Borgo pio, V, 526: Fonraine Pauline : Acqua Paola, 472 : Fontaine de Termini, Acqua Felice, IV, 317: de Trevi, 321 : de la plice d'Efpagne, 559 : de la place Navone, V, 43 : de Ponte Sisto, 70 : Fontaine de la Barchetta, 536: du Triton, IV, 374: des Mouches ibid. des Tortues, V, 286 : de S. M. in Trastevere, 502 : les quatre Fontaines, IV, 291 : Fontaine d'Egerie, V, 359 : de Mercure, 362 : de Juturne ou de S. George, 414 : Fontaine Miraculeuse, 502.

Gouvernement de Rome, V, 592: Histoire de Rome, III, 367: Jeux de Société, VI, 40: Inondation de 1530, V, 40: de la place Navone, 47: Inquisision, 531: Intrigues, VI, 108: Isle S. Barthelemi, V, 295: Juiverie, 289: Maifons illustres, VI, 113: Marchés, V, 28: Marforio, 244: Maufolée d'Auguste, IV, 550: Médailles, IV, 56, 431: Mesures, VI, 180: Pied antique, IV, 543: Mesures antiques du vin, V, 204: Militaire, VI, 18: Mœurs & usages, 110: Monnoie, Hôtel, V, 539: Mont de

Piété , 1,10,

DES MATIERES. 595

Montagnes de l'ancienne Rome, IV, 80. Romes
Les fept principales fent le Mont Palatin, IV, 80: V, 382: le Capitole, IV,
82: le Mont Celius, 84: le Mont Aventin, 86: le Quirinal, 88: le Vinimal
& l'Efquilin, 90 & 91: autres Montagnes: le Janicule, 92: V, 428:
Monte Citorio, IV, 511: Monte Mario,
V, 540: Mont Sacré, IV, 319: Monte
Testacio, V, 327.

Naissances & morts, VI, 111.

Palais principaux de Rome, voyez Vatican: Académie de France, IV, 437: Palais Albani, 292 : Altieri, V, 173 : BAR-Beccapaduli, V, 290: Bernini, 491: Boccapaduli, V, 290: BORGHESE, IV, 609 : Bracciano, IV, 429 : Caffarelli, V, 236: Cavalieri, IV, 352: Capitole, V, 185: Cenci, V, 116: Chancellerie, 29: Polais Chigi, IV, 506: Palais du Connétable COLONNE, IV. 414 : Palais des Confervateurs, V, 193 : de la Confulte, IV, 183: Palais Conti, 500 : Corfini , V , 453 : Costaguti , 286 : DORIA, IV, 441: FARNESE, V, 79 : Gabrielli , 11 : Giraud , 527 : Giustiniani, 116 : Palais du Gouverneur, 127: Palais Imperiali, IV, 146 : de l'Inquisition, V, 581 : Lante, 116 : Palais S. Marc, 178 : P. Maffimi, 59 : Mattei 280: MONTE CAVALLO, IV, 391: Monte Citorio, 511: Monte di Pietà, V, 110 ! Muti, IV, 426 : Pamfili, voyez Doria. Autre Palais Pamfili, V, 52: Pichini, 106 : Pio, 28 : Rospigliosi, IV,

Rome.

175: Ruspoli, 553: Sachetti, V, 10: Safviati, 433: Santa Croce, 66: Spada, 106: Strozzi, 164: Valle, 141: Vatican, III, 532 & fuiv., voyez Vatican. Deux Palais Verospi, IV, 448, 495: P. de Venise, V, 178: des Zuccheri, IV, 566.

Pescaria, V, 287: Place Colonne, IV, 502: Pizza di Pietra, 518: d'ispagna, 559: Place Navone, V, 41: Poètes, VI, 228: Poids & mesures, 179 & suiv. Posice de Rome, 10: Population, 111.

PONTS du Tibre, IV, 116 : Ælius, V: 513 : Æmilius, IV, 117 : S. Ange, 119, V . 513 : S. Barthelemi, IV, 118 : Ceftius ibid. , V , 298 : d'Horatius Coclès , 489 : Fabricius, IV, 118 : Januclensis ibid Molle, 119: Quatrocapi, 118. Sta Maria, ou Ponte Rotto, 118: V, 302: de Sixte, IV., 118: Sublicius, 116: Triomphal, V., 513: Vaticanus, IV, . 119: PORTS du Tibre, IV, 608: V, 495 : PORTES de Rome, IV, 105 : V, 529: Porta Angelica, V, 539: Capena, 363: Carmentalis, V, 278: Caftello, V, 531 : porta Fabrica, 530 : S. Giovanni, V, 365: P. Latina, IV, 106: V, 365: Porta S. Lorenzo, IV, 105, 223 : Maggiore, 220 : Oftiensis, V, 332: S. Pancrazio, V, 476: S. Paolo, IV, 107: V, 332: Porta Pia, IV, 324: Pinciana, 487: del Popolo, 582: Posterula, V, 535: S. Sebastiano, IV, 106. V, 363: Salara, IV, 330: Scelerata, V. 279: Trigemina , 332.

DES MATIERES. 397

ROME.

Prieuré, V, 323: Prifons anciennes, IV, 251:

V, 243, 257: Nonvelles, V, 606: Proceffions, VI, 63: Promen des, VI, 155.

Les quatorze Quartiers de Rome, IV, 134:

Quai du Tibre, V, 494: les quatorze
Régions de l'ancienne Rome, IV, 128:

Régions de l'ancienne Rome, IV, 128: Rues principales: le Cours, IV, 435: Strada Julia, V, 10: Longara, 430: Strada Felice, IV, 218: de' Condotti,

Sapience, beau Collége, V, 130: Sciences & Arts, VI, 213: Specacles de Rome, 160: Théatres, 162: Tibre, IV, 112: V, 3, 40: Triclinium, IV, 210: Tullianum, V, 243: Université, voyez Sapience. Usages de Rome, VI, 115 & suiv. Vatican, III, 385: V, 511. Via, voyez l'article général.

Romeo & Juliette, IX, 111.

Ronciglione, III, 360,

Roveredo , ville du Trentin , IX , 98.

Routes d'Italie, préf. lvj.

Rubicon, fleuve célebre, VIII, 206, 227.

Rubiera , II , 172.

S.

SAINT. Les noms propres qui commencent par Saint, doivent être cherchés chacun fous la lettre qui leur est particuliere & non sous la lettre S.

Sabine, province de l'Etat Ecclésiastique

III, 380 : VIII, 36.

Sable d'or , II , 33 : fable ferrugineux , IX

411.

TABLE 598

Sagina, ou Sorgo, espece de millet com-

mun en Italie, I, 509. Salerne, fon école, VII, 592: VIII, 10: sa Foire, préf. p. lxj.

Salpetre dans la Pouille, VII, 590 : IX,

Sannazar; fon tombeau, VII, 307.

Savience, Collége de Rome, V, 130. Sardaigne ( île de ) , I , 95.

Sarrafins , VI , 506.

Sargana, IX, 399.

Savans & Gens de Lettres à Turin, I, 230: à Milan, 453 : à Parme, II, 137 : à Modene, 212: à Bologne, 347: à Florence, III, 76 : à Pise, 189 : à Livourne, 231 : à Siene, 325 : à Rome, VI, 229: à Naples, VII, 216 & suiv. à Venise, VIII, 536 & Suiv. à Padoue, 1X, 46 : à Vicense, 80 : à Vérone, 134 : à Brescia, 232 : à Pavie, II, 31 : à Gênes, 387.

Saffuolo, II, 208.

Savoie; sa description, I, 1: Ducs de Sav voie; leur fuccession, I, 78.

Savone, ville, IX, 415.

Scagliola, espece de stuc, II, 534.

Scaligers, Seigneurs de Padoue, VIII, 594: Jules-César Scaliger, IX, 133.

Schorl du Vésuve, VII, 528.

Sciences en Italie, voyez Littérature, Académies, Savans.

Scipion; fon tombeau, VII, 386.

Scirocco, vent de fud-est, V. Sirocco,

Sculpteurs célebres : l'Algarde, II, 296: Amnianati, IX, 26; le Bernin, IV, 229: DES MATIERES. 599
VI, 493: Donatello, II, 418, 445: le
Gros, I, 186: IV, 191: V, 148;
François Flamand, III, 444: V, 531:
Jean de Bologne, II, 68: II, 446:
Michel-Ange, II, 437, 438: V, 130,
156: Jean de Pife, II, 419: Lorenzetto, IV, 534: le Puget, IX, 312: fur
les vies des fculpteurs, III, 75.

Scuola, Confrérie à Venise; Scuola di S. Marco, VIII, 386 : di S. Rocco, 405.

Sebeto, fleuve, VI, 537. Seau enlevé, II, 197.

Sel Ammoniac de la Solfatare, VII, 330.

Senario, montagne, III, 142.

Sépulcre de Jérusalem imité, II, 116: V,

307: VIII, 367: IX, 27, Sequin, voyez Monnoies. Sermoneta, préf. p. 1xj. Serpentine, préf. xcj. Serraveze, IX, 410.

Servites, voyez Ordres Religieux,

Sefostris, IV, 205, 541.
Sestri, IX, 395, 411.

Severino (S.), préf. p. lxiij. Sezza ou Sessa, ville, VI, 481.

Sezze, ville, VI, 414.

Sicile, VII, 143, 156, 500. Cette île ne contient qu'un million & demi d'habitans, au lieu de trois qu'on m'avoit dit. Il a paru en 1785, une nouvelle description de Sicile, voyez la préf. xxxjx.

Siege de Gaëte, VI, 485: de Milan, I, 366: de Modene, II, 173: de Parme, II, 87: de Pérouse, VIII, 77: de Rome en

1527, V, 41: de Turin, 1, 290.

600

SIENE; Histoire de cette ville, III, 268: Cathédrale, 275 Pavé de cette église, 278 : Chapelle Chigi, 280 : Conciles de Siene, 285: Palais public, 291: Eglises. principales, 301 : Université, 308 : Bains, ibid. Sainte Catherine de Siene, 300 : Fonte Blanda, 313 : Caractere des habitans, 317 : l'ersonnages célebres, 320 : Académies, 321 & Suiv. Savans, 325: Commerce, 329: Environs de Siene, 331; Route de Siene à Rome, 345.

Sigisbée, voyez Cicisbée. Sinigaglia, VIII, 170.

Sinuessa, VI, 403. Sirocco, vent du fud-est, II, 390 : VI,

433 : VII, 280. Sirolo, préf. p. lxiij.

Soies d'Italie, voyez Soyes.

Solfatare de Naples, VII, 326 : de Tivoli, VI, 261.

Somasques, IV, 619: VIII, 429.

Sonnets Italiens les plus célebres, Vidi l'Italia, I, 85 : Fabio che fa? 183 : Amor fra l'erbe, III, 106: Chi e Costui, IV, 254 : Il primo Albor , II , 349 : Nell assedio crudel , VII , 219 : Non ride fior , VIII, 56 : Al fin col teschio, 244 : Cento vezzosi pargoletti amori, 245.

Soracte, ou mont S. Oreste, I, 58 : VIII,

36.

Sorlesco , II , 54. Sorrento , VII , 561.

Sorvole Pelose, ou Corbezzole, Cerase Marina, fruit de l'Arbousier, VII, 398: il ressemble de loin au fruit du buisson ardent, ou Sorbus Aucuparia. Soufre DES MATIERES. 601 Soufre de la Solfatare; son exploitation, VII, 239.

Soies d'Italie, I, 262, préf. 103, voyez

Commerce. Sorgo, I, 509.

Spezia (la), IX, 396. Spolete, ville, VIII, 51.

Stabia, ville ancienne, découverte près de

Naples, VII, 559.

Statues; il y en a 60 mille à Rome, V. 117: Statues les plus célebres de l'Italie : Ste Thérese à Turin, I, 186 : S. Barthelemi à Milan, 367: Neptune de Bologne, II, 254 : la Vénus de Médicis II, 507 : les Lutteurs , II , 513 : l'Espion & les cinq autres statues grecques de Florence, 512 & Suiv. : le Centaure 430 : l'enlevement d'une Sabine, par Jean de Bologne, II, 446 : l'Hermaphrodite de Florence, 481 : Apollon du Belvedere, IV, 13: Antinous, IV, 17: Cléopatre, IV, 26 : le Laocoon, 8 le Torse, IV, 27: Ste. Suzanne, 145: S. Thomas, par le Gros, IV, 191 : Ste Bibiane, du Bernin, 229 : S. Stanislas par le Gros, 287 : Chevaux de Montes Cavallo , 394 : de Marc Aurele , V , 190 : Centaures de Furietti, 220 : Papirius, Aria & Pœtus, 358 : Ste Thérese, du Bernin, 370 : le Faune qui dort, 386 : Hercule Farnese, V, 82: Flore, 86 · Méléagre IV, 24 : Moise, IV, 253 : Pompée, V, 108 : le Christ de Michel-Auge, 121 : Seneque, l'Hermaphrodite, IV, 482 : Apollon & Daphs Tome IX.

né, 472: le Gladiateur, 476: Faune, 479: Flûteur antique, 468: Centaure, 481: Christ du Bernin, VI, 493: Nonius Balbus à Portici: VII, 391: S. Sébastien, du Puget, IX, 312.

Stirax, réfine précieuse, VI, 307.

Storta, III, 361.

Stra, village agréable, VIII, 588.

Stuc; sa fabrication, V, 555.

Stupiniggi, Maison Royale près de Turin, I, 298.

Suaire (S.) de Turin; sa Chapelle, I, 111: de Rome, III, 520.

Subiaco, préf. lx. VI, 308. Superga, belle Eglife, I, 290. Surface de l'Italie & de la France

Surface de l'Italie & de la France, III, 253: VI, 112.

Sutri, préf. p. lix. Suze, ville, I, 66. Sibylle de Cumes,

Sibylle de Cumes, VII, 356 : de Tivoli, VI, 284 : fon Temple, 288.

Sybaris, VII, 591. Sylla, écueil, VII, 592.

T.

ABLEAUX, les plus célebres de l'Italie: la nuit du Noël, du Correge, n'y
est plus, II, 188: la Vierge de S. Jérôme, par le Correge, 100: Assomption du Guerchin, II, 325: Vierge du
Cavedone, 290: Ste. Agnès du Dominiquin, 299: Vierge du Dominiquin,
306: Ste Cécile de Raphaël, 307: S.
Pierre pleurant, du Guide, 317: Vénus

DES MATIERES. 603 du Titien, II, 521 : Vierge de Raphaël, 557 : Madonna del Sacco d'André del Sarto, II, 614 : Jugement dernier, de Michel-Ange, à Rome, III, 547 : Salles de Raphaël, 567 : Bataille de Constantin, III, 262, 571, voyez Vatican: Plafond du Palais Barberini, IV, 381: la Madeleine du Guide, 388 : Ste Pétronille, 404 : S. Romuald, 433 : Defcente de Croix, 562 : Diane à la chasse, IV, 611: Mort de Ste Anne, V, 64: Communion de S. Jérôme, 77: Ste Cécile, 125 : Massacre des Innocens, 119: les Sacremens, du Poussin, 291 : S. André, 376 : la Transfiguration de Raphaël, 465 : Collection du Roi de Naples , VI , 593 & Suiv. Danaé , du Titien, 600 : Miniatures de Clovio, 605 : S. Maur de Solimene, VIII, 19: Jupiter par Jules Romain, IX, 179: Madeleine de Rubens, 333.

Tableaux transportés d'une toile sur une au-

tre, V, 175.

Taneries de Naples, IX, 519.

Tarente, ville, VII, 590.

Tarentule, araignée du Royaume de Naples, VII, 283.

Tarquinium, VI, 396.

Tartini, fameux Violon de Padoue, IX,

Tasse, III, 115: fon Tombeau, V, 431: VIII, 259, voyez Poëtes & Sonnets.

Temples antiques les plus remarquables. Temples de Baies, VII, 360 : du Clitumnus, VIII, 57 : de la Fortune à An-C c il

rium , VI , 462 : de Pæstum , VII , 597; de Pompeii, 548 : de Pouzol, 340 : Temple d'une seule pierre, VIII, 221 : Temele d'Antonin & de Faustine à Rome. V : 266 : de Remus, 267 : de Vénus & de Rome, 276 : d'Esculape, 296 : de la Fortune virile, 304 : de Janus, 259 : de Diane de Tauride, VI, 378 : de Junon, V, 313 : de Jupiter Capitolin. 180, 234 : de Jupiter Latial, VI, 269: de Fausta, V, 317 : de la Fortune, 500; d'Isis, 161 : de Minerve, IV, 218, V, 160 & 216 : de Minerva Medica, IV, 218 : Temple de la Paix, V, 269 : de tous les Dieux, ou Panthéon, 522 : de Quirinus, IV, 287 : de la Liberté, V, 315 : de Vesta & feu sacré, V, 253 : du Soleil & de la Lune, IV, 156 : de la Piété. V, 240 : de la Victoire, 253 : de la Concorde, 256 : de Saturne, 257 : de Rediculus & de la Fortune des fem. mes, V, 355, 356.

Tende, IX, 449: Paffage du Col de Tende, I, 37, 47: IX, 450.

Tendresse filiale, V, 422.

Terminaifons Italiennes incertaines, II, 417:

VII, 117.

Terni, ville, VIII, 44. Terracina, ville, VI, 419.

Terre verte de Vérone, IX, 150: Terre de Vicense, IX, 88.

Tesin, fleuve, II, 33.

Tévérone, VI, 259 & fuiv. : sa Cascade 1 Tivoli, 262.

Théatins, fondés par S. Gaëtan de Thiene,

DES MATIERES. 609 né à Vicense vers l'an 1480, V, 135, &

VII, 82.

Théâtres les plus célebres: Salle du Théâtre François à Paris, I, 142: Théâtre de Turin, I, 140: de Milan, 427: de Plaifance, II, 78: de Parme, 105: de Bologne, II, 372: de Florence, III, 4: de Lucques, 246: Théâtres de Rome Argentina, V, 142, VI, 161: Aliberti, 161: la Valle, 169: Tordinone, 167: Capranica, 168: Théâtres de Naples, VII, 197: de Vicenfe, IX, 68: de Mantoue, 177: Théâtres antiques, VII, 419: de Flore, IV, 250: de Marcellus, V, 424: de Pompée, 27.

Théodoric II , 11 : VIII , 221.

Thermes d'Agrippa, IV, 536: de Caracalla: V, 367: de Constantin, IV, 275, 424; de Dioclétien, 301: de Domitien, 557; de Néron on d'Alexandre, V, 116, 123, 128: de Titus, IV, 256.

Tibre, fleuve, IV, 112; ses débordemens,

V, 3, 40.

Tiphatins, monts, VI, 497.

Titien, VIII, 380,412.

Tivoli, VI, 282: Temple de la Sibylle; 288: Environs de Tivoli, 280, 305.

Tolentino, ville, VIII, 141.

Tolfa (la), VI, 394.

Tombeaux ou fépultures les plus remarquables en Italie : d'Antenor, IX, 25 : de l'Aretin, VIII, 375 : de l'Arioste, VIII, 258 : d'Auguste, IV, 550 : de Cestius, V, 329 : Tombeau de Cicéron, VI, 469 : du Dante, VIII, 224 : de Luc C c iii

crezia Dondi, IX, 32: de Galeas Vifconti, II, 5: de Galilée, II, 628: de Pétrarque, IX, 65: du Taffe, V, 431: de Metella a Capo di Bove, 356: de la famille Aruntia; IV, 219: de Néron, 592: celui qui porte ce nom à 5 milles de Rome, est de Vibius Marianus. Tombeau d'Aventinus & de Tatius, V, 314: de Numa, 429: d'Horatia: 362: des Horaces ou de Pompée, VI, 360: de Scipion, V, 522: IV, 36: VII, 387: de Théodoric à Ravenne, VIII, 221: de Virgile, VII, 305: Tombeaux profanes dans les Eglises, IV, 169: V, 324: Tombeaux de Porphyre, IV, 201, 340, 500: V, 381.

Torimpietra, VI, 391.

Tortone, ville, I, 336: IX, 288.

Torre (P. de la), Physicien célebre de Na-

ples, VII, 225, 325.

Torre del Annunziata, VII, 479: Torre Alessandrina, VI, 390: Torre Lucano, 265: Torre Paterno, 384: Torre di Pa-

tria, VII, 386.

Tours; Tour de Crémone, II, 58: de Gaete, VI, 474: Tour de Bologne, II, 245: Tour inclinée de Pife, III, 165: de Modene, II, 197: de Florence, 426, de Padoue, IX, 33.

Tours inclinées, II, 245 : VIII, 215 : IX,

33, 168.

Toscane, II, 386.

Tournon ( Card. de ) , I, 205.

Transfiguration de Raphaël, V. 465.

DES MATIERES. 607

Trasymene, VIII, 98.

Travertin, espece de pierre, VI, 207, 264.

Tremblemens de terre, VII, 538, 591.

Trente, ville, IX, 98.

Tréfors de Lorette, VIII, 155: de Milan, I, 368: de Naples, VII, 104: de Venife, VIII, 320: de Savone, IX, 422. Treviso, VIII, 549.

Triumvirats formés à Baies, VII, 370: à

Bologne, II, 222.

Trophées de Marius, IV, 231. Troupes, voyez Militaire.

Turbie (la), IX, 432.

TURIN , grande & belle ville d'Italie , I , 98 : Académies de Turin, 151, 230 : Aqueduc, 218: Arfénal, 199: Bibliotheques, 165: Cabinet d'antiques, 158: Caractere des habitans, 221 : Cathédrale, 107 : Château du Duc de Savoie, 138 : Citadelle, 196 : Collége, 175, 180 : Commerce, 259 : Corpus Domini, 213 : Cour de Turin, 224 : Dépenses du Roi, 278: Eglises principales, 150, 176, 177, 187, 189, 192, 205, 206, 213, 215, 216, 217 : Galerie du Roi, 125: Hôtel de Ville, 211 : Impôts, 168 : Loterie, 274 : Mesures, 254 : Militaire, 281 : Miracle, 213 : Monnoies 248 : Palais du Roi, 121 : Palais de Carignan, 181: Places, 185, 211: Population, 268 : Porte neuve, 295: Porte du Palais, 301 : Processions, 201, 204, 214 : Revenus du Roi, 268 : Loi contre les Fermiers, 277 : Rue du Pô, Cc iv

120: Savans, 230: Siege de Turin, 290: Senat, 206, 217; Statue de Ste Thérese, 186: S. Suaire, 111: Table Isiaque, 166: Théatre Royal, 140: Tour de l'Horloge, 208: Université, 153: Chemin de Nice à Turin, I, 323: IX, 446.

Tufculum ou Frafcati, VI, 322: Ruines de Tufculum, 343.

Tybre, voyez Tibre.

U.

Universités d'Italie; Bologne, II, 252:
Florence, II, 634: Milan, I, 402:
Mantoue, IX, 173: Naples, VII, 15:
Padoue, IX, 37: Pavie, II, 22: Pife,
III, 187: Siene, 308: Turin, I, 153.
Urbin, ville d'Italie, à 7 lieues de Fano & de Pesaro, prés. p. lxiij.

#### V.

Valid'Arno en Toscane, III, 36:
VIII, 139.
Valentin, Château Royal, I, 296.
Valishieri, IX, 27.
Vallombreuse, Abbaye qui est à 6 lieues de
Florence, III, 142.
Valmontone, ville, VIII, 31.
Vanvitelli, architecte célebre, VII, 249.
Var, fleuve, IX, 453.
Vareggino, IX, 413.
Varese, préf. lviij.

DES MATIERES. 609

Vase d'agathe, VI, 606 : Vase d'éméraude, IX, 310 : beau Vase antique, II, 480.

409.

Vafes Etrusques, II, 468 : VII, 559. Vatican, quartier de Rome, V, 511: Va-tican, Palais du Pape, III, 533: Salle Royale, 529: Chapelle Sixtine, 546: Salles de Raphaël, 567: Salles de Conftantin, 570 : Bataille de Constantin, 571 : Salle d'Héliodore, 576 : Tableau de la Messe, 577 : Attila, 579 : S. Pierre dans la prison, 580 : l'Ecole d'Athenes ibid. Dispute sur le S. Sacrement, 585: le Parnasse, 586 : Incendie de Borgo 589 : Réflexions générales sur ces Peintures, 591 : le Palais neuf, 596 : le Belvedere, IV, 1 : Jardin du Vatican. IV , 37 : Bibliotheque , 44 : Peintures des Bibliotheques fameuses , 49 : Museum Christianum, 58 : Musée du Vatican, 7 & Suiv.

Veies, qui fut fameuse par un siege de dix ans, III, 361: VI, 366: VIII, 34. Velino, riviere qui fait une cascade à Ter-

ni, VIII, 47.

Velleia, ancienne ville dont les ruines ont

été découvertes, II, 155. Velleri, ville, VI, 407. Venafre, fes huiles, VI, 485. Vénérie, maison Royale, I, 302. Vénériennes (maladies), VII, 181.

VENISE, voyez la Table des Chapitres du tome VIII: Académies, VIII, 536: Architecture, VIII, 310: Arsenal privé, 339: Arsenal général, 390: Arts utiles, VENISE.

579 : Arts de goût, 564 : Avocats, 469 : Bals, 510 : Beauté de sa situation, 296: Bibliotheques, 438, 550: Broglio , 256 : Bucentaure , 398 , 513 : Canaux, 307: Caractere de ses habi-tans, 499: Carnaval de Venise, 507: Casins, 490: Cathédrale, 400: Cicisbées, 489 : Citernes , 582 : Climat , 581 : Collége, 452 : Colonnes S. Marc : 355 : Comédies, 520 & Suiv. Commerce, 569, 575 : Conservatoire, 420, 520 : Conseils des Dix, 336 : Courses de Gondoles, 407 : Courtisannes, 493 : Débordements, 309 : Dénonciations, 326 : Descriptions imprimées, 306 : Dévotion extérieure, 502 : Dogana, 432 : Doges de Venise, depuis 1700, 304 : Doge décapité, 351, 454 : Doge régnant, 304 : Autorité du Doge, 453 : Domination de Venise, 305.

Eglifes principales de Venife: S. Marc, 313: Ste Marie-Majeure, 444: S. Sauveur, 375: S. Francesco della vigna, 388: Frari, 410: Scalzi, 425: la Salute, 429:

S. Giorgio, 433: Redentore, 439.

Etendue de Venise, 296: Fêtes, 325, 511, 513: Flux & reflux, 309: Forces de la République, 472: Glaces, 579: Gondoles, 497: Gouvernement, 448, 457: Histoire, 297: Historiens, 303: Inquisiteurs d'Etat, 450: Juiverie, 425: Lion de S. Marc, 313: Littérature, 535: Loix somptuaires, 496, 498: Marées d'environ trois pieds & demi, 309: Marine, 397: Masques, 508: Mesures,

### DES MATIERES. 611

574 : Militaire, 472 : Mœurs & usa-ges, 474 : Monnoies, 573 : Noblesse, VENISE. 475 : Opéra, 523 : Palais les plus remarquables: Palais Ducal, 326: Cornaro, 368: Pifani, 372; il y en a deux, c'est à celui de la place S. Paul, qu'est le fameux tableau de la famille de Darius. Palais Grassi, 369 : Barbarigo, 413 : Rezzonico, 427: Peintures les plus re-marquables, v. Scuola, tableaux; Place S. Marc, 355: Plombs, prisons terribles. 353 : Poids & mesures, 569 : Police, 501 : Ponts , 307 , 312 , 377 : Population, 296 : Port, 290 : Position en longitude & latitude , 296 : Pregadi, 332, 448 : Prifons, 353, 453, 457 : Procurateurs, 463: Procuraties, 361: Revenus de la République, 172 : Rialto, 312, 377: Quarantie civila, 470: Rues, 310: Sages de Venise, 456 : Savans, 537 : Sciences & are, 535 : Scuola, 386, pales; Chevaux de S. Marc, 218: Tableaux principaux, 326, 337, 3,50, 352, 365, 372, 380, 385, 387, 289, 409, 414, 415, 429: Noces de Cana, 436, 444, voyez Scuola & Palais Ducal : Théâtres, 520 : Tréfor, 320 : Tour de S. Marc, 362: Tribunaux de Justice, 470: Venus du Titien, 414: Usages de Venise, 474, 486 & suiv.

Vents qui fortent des montagnes, III, 332: VIII, 43, 201: Noms des vents en Italie: Greco ou N. E. Sirocco, ou S. E., Libeccio, ou S. O., Maestrale,

ou N. O.

Venuti, IV, 70. Verceil, ville, I, 337.

Vérone, ville de l'État de Venise, IX, 107: fon amphithéâtre, ou arene, 107: Gens de Lettres, 133: Poissons pétrisées, 153, Minéraux, 132, 150.

Verres des anciens, VII, 422,442.

Vestales (supplice des), IV, 323.

Vésuve, histoire de ses éruptions, VII,

475: ses dimensions, 475, 500: Eau
qui en fort, 511: Cause de son embrafement, 514: ses cendres, 533: autres
matieres qui en sortent, 535.

Vétérinaire (Ecole), IX, 43.

Via Appia, IV, 108: VI, 422, 428: Aurelia, V, 476: Cassia, III, 362: Claudia, 361: Flaminia, IV, 437: Vitellia, V, 477.

Viande & autres dentées; leur prix à Florence, III, 37 : à Milan, I, 492 : à Naples, VII, 272 : à Rome, VI, 194 :

à Venise, VIII, 574.

Vicense, ville de l'État de Venise, IX, 65: fon Théâtre, 68: ses Palais, 72: ses Eglises, 75.

Vico , III , 359 , 360.

Vigne de la Reine près de Turin, I, 285.
Villa, ou Maison de campagne: Villa Albani, IV, 330: Villa Adriana, VI, 267:
Aldobrandini, IV, 269: Barberini, V, 533: Borghese, IV, 452: Bracciano, VI, 341: Casali, IV, 181: Corsini, V, 476: Estense, VI, 299: Falconieri, ou la Rusina, 340: Farnesina, V, 435: Orti Farnesi, 387: Villa Giustiniani,

DES MATIERES. 613

IV, 212: Autre, 586: Villa Ludovisi, IV, 356: Autre, VI, 334: Villa Madama, V, 541: Mattei, IV, 175: Villa di Mecenate, VI, 265: VI, 295: Villa Medici, VI, 566; Mellini, V, 541: Mondragone, VI, 336; Negroni, IV, 196: Pamfili, Belrespiro, V, 478: Papa-Giulio, IV, 587: Giardino Strozzi, IV, 296: Villa Taverna, ou Borghese, VI,

335. VILLES principales de l'Italie dont il est parlé dans cet Ouvrage; voyez Ancône, Arrezzo, Bénévent, Bergame, Bologne. Brescia, Capoue, Cesena, Chamberi, Civita - Vecchia, Cortone, Crémone, Faenza, Fano, Ferrare, Forli, FLO-RENCE, Frascati, Gaëte, GENES, S. Germano, Herculanum, Livourne, Lodi, Lorete, Lucques, Macerata, Mantoue, S. Marin, Marino, Maffa, MILAN, Modene, Montecchio, NAPLES, Narni, Nice, Novi, Orviette, Ofimo, Padoue, Pæstum , Palestrine , PARME , Pavie , Pérouse, Pesaro, Pise, Pistoia, Plaisance, Pompeii, Ravenne, Reggio, S. Remo, Rimini , ROME , Ronciglione , Roveredo , Savone, Sezze, Siene, Sinigaglia, Sorrento, Spolete, Stabia, Suze, Terni, Terracine, Tivoli, Tolentino, Tortone, Tu-RIN, Valmontone, Veies, Velleia, Velles tri, VENISE, Verceil, Vérone, Vicense, Viterbe, Volterra, Urbin.

Villes anciennes oubliées & retrouvées en Italie, voyez Herculanum, Industria, Pas

tum, Pompeii, Stabia, Velleia.

Villefranche, IX, 444.

Vins d'Italie, préf. ciij: de Montegiove, VI, 376, voyez Falerne, Massique, Nice. Vintimiglia, IX, 409.

Virgile, sa patrie, voyez Pietolo; son tom-

beau, VII, 305. Viterbe, ville, III, 355.

Vitres des anciens, VII, 424, 442.

Voie Appienne, IV, 108: VI, 422, 428,

voyez Via.

Voix extraordinaires, VIII, 95: VII, 206.
Volcans en général, préf. p. xciv: VII, 514;
il n'y en a pas dans les hautes Alpes,
préf. xcv: Volcan du Vésuve, 475: de
l'Etna, 540: aux environs de Bologne,
II, 379: Volcans de Radicofani, III, 351:
VI, 374: de Viterbe ou Vico, III, 358:
360: d'Albano, VI, 370: de divers autres endroits, 373: Basalte de volcans,
IX, 90.

Volterra, III, 233.

Volto Santo, III, 242.

Voltri , IX , 414.

Vougny (M. l'abbé de), mort Conseiller de grand Chambre à Paris; son Voyage manuscrit est cité plusieurs sois, prés. p. xlvij.

Voyage d'Italie, est de 700 lieues, VI, 500 : Livres faits sur ce Voyage, préf.

xxix.

Voyageurs qui m'ont fourni des notes pour cette seconde édition, préf. l. Différentes excursions à faire en Italie, ibid. lvj. W.

ATELET (M.), préf. xlviij; il est mort le 12 janvier 1786. Winkelman, préf. xxv.

Z.

Zoccolanti, nom que l'on donne aux Observantins, Récolets & Picpus, V, 236, 464: VIII, 68.
Zorlesco, II, 54.

Fin de la Table des Matieres.

## DE \_\_\_\_\_\_SCALE

# TABLE

## DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume.

| CHAPITRE I. Description de Pa                        | doue.  |
|------------------------------------------------------|--------|
| Pa                                                   | age I  |
| CH. II. Description des Palais de                    | Pa-    |
| doue.                                                | 30     |
| CH. III. De l'Université & de l'éta                  | at des |
| Lettres à Padoue.                                    | 37     |
| Lettres à Padoue.<br>CH. IV. Environs de Padoue, Des | Crip-  |
| tion de Vicense.                                     | 63     |
| tion de Vicense.<br>CH. V. De la Ville de Royeredo   | & de   |
| l'Académie des Agiati.                               | 98     |
| CH. VI. Description de Vérone.                       |        |
| CH. VII. Des Sciences, des Arts                      |        |
| du Commerce à Vérone.                                |        |
| CH. VIII. Description de Man                         | toue.  |
| J. 1                                                 | 159    |
| CH. IX. Description de Brescia.                      |        |
| CH. X. Du Gouvernement, du C                         |        |
| merce & de la Littérature de Bre                     |        |
|                                                      | 226    |
|                                                      |        |

| TABLE, &c.                           | 617    |
|--------------------------------------|--------|
| CH. XI. Description de Pergame.      |        |
| Сн. XII. marqué XXIV. Route de       |        |
| lan à Gênes, par Tortone & Novi.     |        |
| CH. XIII. De l'Histoire de Génes.    | 294    |
| CH. XIV. Description de Génes.       | 205    |
| CH. XV. Des principaux Palai         | s de   |
|                                      |        |
| Gênes. CH. XVI. Du Gouvernement de G | ênes.  |
|                                      | 344    |
| CH. XVII. Des Usages, du Comm        |        |
| & des Sciences, à Génes.             |        |
| CH. XVIII. Des environs de Gênes.    |        |
|                                      |        |
| de la côte du Levant.                |        |
| CH. XIX. De l'île de Corfe.          |        |
|                                      | 483    |
| CH. XXI. Sur le Jaune de Naples &    | is fur |
| la fixation du Pastel.               | 504    |
| CH. XXII. Du travail des Cord        |        |
| boyaux, & des Tanneries.             |        |
| CH. XXIII. Des Fromages d'Italie.    |        |

Fin de la Table des Chapitres.

## J.CH. DESAINT, IMPRIMEUR RUE SAINT-JACQUES. 25 Février 1786.







